

# Monde

15, rue Palguière, 75501 Paris Cedex 15

BOURSE

QUARANTE-HUTTÈME ANNÉE - Nº 14390 - 8 F --

**VENDREDI 3 MAI 1991** 

FONDATEUR : HUBERT BEUVE-MÊRY - DIRECTEUR ; JACQUES LESOURNE

### Accord de paix en Angola

'AFRIQUE, si souvent effligée par les melheurs du tiers-mande, vient d'apparter. melgré tout, une sorte de démenti ou regard pessimiste de l'Occident. Un démenti fregile msis nésnmains porteur d'es-poir. L'accord de paix conclu mercredi 1º msi, sous les aus-pices du Portugal (ancienne puissance coloniale), par le gnuvar-nement engolais et les raballes de l'Union nationale pour l'indépendence totale de l'Angule (UNITA), devrait permettre de résoudre un des plus vieux et un das plua sengients conflits du

S'il est encore trop tôt pour crier tout à fait victoire, on ne peut s'empêcher de penser que l'exemple angolais oura dans une certaine mesure un pouvoir de contagion dens ees eutres pays africains revages par la guerre civile, que sont le Mozambique, l'Ethinpie, la Soudsn ou la Libé-

ES eccords d'Estoril, fruit da négocletions leborieuses qui eurant duré una ennée, prévoient l'instauration du cessez-le-feu dès le 15 mai, la fusion des troupas beiligérantes en une seule armée nationale et l'organisation d'élections pluralistes d'ici à novembre 1992, Le programma pareît embitieux, et la prudence reste de misa. D'abord, parce qua ce texte, qui ne constitua qu'un préliminaire, na sere paraphé formellement qu' « entre lea 29 et 31 mai», selon la promessa du médiateur portugais, M. Manuel Durao Barroso, secrétaire d'Etat aux affaires étrangères. Ensuite, parce que sa mise en œuvre risque de se révéler délicate. Le président José Eduardo Dos Santas en est conscient. Dans un discours prononcé à l'occasion du 1- mai, la chef de l'Etat e everti ses compatriotes que les accords d'Estoril « ne signifient pas qua la paix sera pour tout de suite » et a lencé un appel à le « vigilance populaire » .

CES craintes semblent d'eutant plus justifiées qu'su mament mêma nù les négocieteurs entamaient, ou Portugal, laur dernier round da discussinns, en Angole des combats d'une rare vinlence éclataient eutour de la capitale et dans l'est du pays. L'évolution de la situation et le respect - ou non - de la cessation des hostilités, prévue dès le 15 mai, constitueront un test da sincérité pour chacune des partias en cause. Les plus ceptiques das observateurs rappallent qu'an juin 1989 un accord de paíx avait déjà été conclu au Zaîre et qu'il avait été réduit à néant, un mois plus tard, en raison de divergences sur son

FRICHEUR

BROUSSI

CONOMIQUE

HELENCES

CHANGEZ

DE BANQUE!

EST LE MOMENT

vanteg gegenfleff ....

er ein abigiet ward.

· 人名英格里斯斯斯 post of transfer files

1 1 1623 by double for

der Thaten verffe

The father were

CONOMB

Les félicitations de Washington, qui voit dans les eccords d'Estoril une preuve du bian-fondé de sa politique africaine et « une démonstration de la coopération américano-soviétique dans le règlement des conflits réginnaux », sont, elles-mêmes teintées de circuspection. Les Etats-Unis unt cleiremant indiqué qu'ils n'établiraient pas de ralations diplomatiques avec Luands d'ici les élections da

Il n'empêche que, après l'accord pour l'indépendance de la Namibie, la détente Est-Ouast visnt, une nouvelle fois, d'avoir un résultat positif.

Lire paga 7 l'article de CATHERINE SIMON



Dévastant la ville de Chittagong et plusieurs îles

# Le cyclone au Bangladesh a fait des dizaines de milliers de victimes

Le bilan du cyclone tropical qui e ravagé, mardi 30 evril, le littoral du Bangledesh, la ville de Chittagong et les îles du golfe du Bengele éteit, jeudi metin 2 mei, de plus de 37 000 morts. Le totel dee morts pourrait dépasser 100 000, eelon les responsebles des secours. Les îles du golfe du Bengale, où vivent des millions de personnee, ont été submergées per des vagues de 6 mètres de un appel à l'eide internationale.

heut, poussées par des vents atteignent 235 kilomètres à l'heure. Cette cetastrophe pourrait être le plus meurtrière de celles qui ont touché le Bangledesh depuis son indépendance, en 1971. L'année précédente, un cyclone y avait ceusé le mort de plusieurs centeines de milliers de personnes. Le premier ministre, le bégum Khelede Zia, a lancé

### Le golfe de tous les périls

Les cyclones tropicaux sont des tourbillans de l'atmosphère de 300 à 800 kilomètres de diamètre qui, dans l'bémisphère Nnrd, tournent dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Ils naissent forcément au-dessus d'une mer ebeude - la température des eaux superficielles doit être supérieure à 26°C car la chalour est la source où le système puise son énergie formidable.

Un cyclone tropical libère une énergie de 200 à 300 kilotonnes par seconde (alors que la puis-sance de la bombe d'Hiroshima était de 20 kilotonnes). Ainsi perdent-ils très vite leur violence des qu'ils arrivent sur la terre ferme où ils n'ont forcément plus leur source d'énergie des mers

Les cyclones tropicaux se prodnisent dnnc, en général, à la fin de l'été nu eu début de l'sntomne. Ainsi, un des plus catastrophiques à être jamais survenu e balayé le Pakistan oriental (devenu le Bangladesb l'année suivante) en novembre 1970 : il y evait fait, d'après les chiffre officieux de l'époque, 300 000 morts, mais plus probablement 600 000 ou 800 000.

Ces cyclones, qui «intéressent » le plus souvent les côtes nrientales des continents entre les 8 et 30 parallèles nord et end, sont caractérisés par un tourbillon dant le centre est à une pression particulièrement basse. Celle-ci peut descendre audessous de 900 hectopascals (autant de millibars) alors que la

pression atmosphérique movenne su niveau de la mer est de 1 015 bectnpascals. Plus la pressinn du centre est basse, plus les vents qui tourbillnment autour de ce centre sont violents. Selnn les « classes » des cyclnnes tropicaux, les vents soufflent à des vitesses qui vont de 130 à plus de 250 kilomètres à l'beure.

Il ne faut pas confondre le vitesse des vents avec la vitesse de déplacement de l'ensemble du système qui, elle, n'est que de 20 à 30 kilomètres à l'heure. Depuis on'existent les satellites, on voit se former et se déplacer les cyclones tropicaux.

YVONNE REBEYROL Lire la suite page 11

#### Dans une encyclique consacrée à « l'après-communisme »

# Jean-Paul II critique les excès du libéralisme

Le pape e rendu publique à Rome, jeudi 2 mai, une encyclique sociale intitulée « Centesimus Annus », à l'occasion du centenaire de la célèbre encyclique de Léon XIII, « Rerum novarum », consacrée à la question ouvrière. Jean-Paul II se réjouit du retour à la démocratie dans les enciens pays communistes d'Europe, mais il les met en gerde contre les risques d'un capitalisme pur et dur. ◆On ne saurait accepter l'affirmation, écrit-il, selon laquelle la défaite du socialisme réel fait place au seul modèle capitaliste d'organisation économique ». Le pape rejette à la fois l'étatisation de type marxiste et les excès du libéralisme.



Lire page 10 l'article d'HENRI TINCO

Ancien confident de l'imam Khomeiny, le président iranien est avant tout soucieux de restaurer l'autorité de l'Etat

Après la Chine, M. Dumas se rend, les 4 et 5 mai, à Téhéran. Réponse à la visite à Paris, en mars, du chef de la diplomatie iranienne, M. Velayati, le séjour téhéranais du ministre français des affaires étrangères devrait permettre d'eccentuer la relance des reletions franco-

> RAFSANDJAN de notre envoyé spécial

Le président Rafsandjani ne s'appelle pas Rafsandjani . «Si

à Rafsandjan la, nous avait-on aimablement conscillé dans les bureaux téhéranais, où on n'aime rien moins qu'évoquer le passé des maîtres du jour.

On fut en effet plus loquace à Rafsandjan, petite ville du lointain gouvernorat de Kerman-(185 000 km², I 100 000 ames en 1990), dans le sud-ouest de l'Iran, fière de son Hôtel de Paris flambant neuf. Mais ce fut pour nous envoyer encore plus loin, à une soixantaine de kilomètres sur la route de Yazd, à Bahraman, ignorée des cartes.

Le Kermanais e fourni un

vous voulez des explications, allez cadre idéal pour la mise en film du Désert des Tartares, de Dino Buzzati (1976). Dans un décor de haute plaine nue bordée de montagnes rosatres, réplique asiatique des pleteaux algériens, le chauffeur freine soudain,

A l'écart de la route, en camaïeu avec le sol, quelques demeures de boue séchée, une place non goudronnée, antour du seul bâtiment un peu récent, le siège des Flagellants.

Juste en face de cette association - chargée de commémorer chaque année, comme partout en Iran, l'assassinat, par la dynastie snnnite de Damas, de l'imam

ehiite Hussein, petit-fils de Mahomet, - une simple maison de terre, mais plus spacieuse que les autres. C'est là, nous indiquent les paysans, qu'est né (en 1934) parmi les neuf enfents d'Ali, agriculteur mnyen ultrareligieux, a presque un mollah », l'actuel président de la République islamique, e'est là que vit tnujours sa mère, désormais

JEAN PIERRE PERONCEL HUGOZ Lire la suite page 4 et page 2 le point de vue d'OLIVIER ROY

Lire l'article de SERGE MARTI page 23

### pour les fonctionnaires dans les quartiers en difficulté

Des gratifications

Le gouvernement va favoriser la carrièra des functionnaires qui accaptent de remplir das missions jugées « difficiles » dans cartains

M. Michel Durafour, ministre d'Etst chargé de la fonction publique, davrait proposer le 15 mei, devent l'Assamblée nationale, un amendement eu projet de loi sur la fanetian publique en vertu duquel un fonctinnneire qui necuperait un poste da ce type bénéficierait d'un mais d'ancienneté automatique supplémentaire par année d'axercice. Cetta bonification ne sersit déblaquée qu'eu bout de trois ens de présence dane la fonction. Environ 120 000 fonetionnaires seraiant enncemés.

Paur le première fois, une dérogetion eu principe d'égalité de traitament des fonctinnnairee eet envisagée par les pouvoirs publics.

Lire page 23 l'article de VALÈRIE DEVILLECHABROLLE

### La situation en Irak et au Koweït

- Le lant retour des réfugiés kurdes
- La promesse par Bagdad d'élactions pluralistes dans les
- La lutte contre les incendies des puits de pétrole Lire les articles de JEAN GUEYRAS et NICOLE POPE page 3

LIVRES • IDÉES

Les œuvres romenesques de Ronald Firbank, l'artiste eréateur du style «folle». ■ Les débuts éclatants de Dominique Rolin. 

Les grandes découvertes : d'Alexandre à Magellan.

Les maximes de Somerset Maugham. 

L'Amérique de Richard Ford. 

Le feuilleton de Michel Braudeeu : «Bouddha en Amérique » ■ Histoirea littéraires, par François Bott : « N'oublie pas de m'écrira ». 

D'autrea mondes, par Nicola Zand : « Une romancière de Hanot».

pages 15 à 22

#### AFFAIRES

■ Microsoft-iBM : la fin da l'union sacrée. ■ Bercy se dote d'une arme juridique. 

Des biscuits pour les Kurdes. 

Le nouveeu cap des Chentiers de l'Atlantique. 

L'ère des « mega-agences » da pub.

### MARIE SEURAT Un si proche Orient

Baisse des taux d'intérêt américains

Aprèe les déclarations du président George Bush, la Réserva fédérala a décidé mercredi 30 avril une nouvelle

baisse, d'un demi-point, du taux da l'escompte aux Etats-Unis.

Cetta baissa du Inyer de l'ergent devrait, aux yeux de l'edminis-

tration, favoriser la sortie de la récession qui se prolonge outre-

Impudique comme la vérité, douloureux et gai comme la vie.

après Les corbeaux d'Alep.



A L'ETRANGER : Algéte, 4,50 DA; Marco, 8 DH; Tuniele, 750 m.; Alemagra, 2,50 DM; Ausriche, 25 SCH; Belgique, 40 FB; Canada, 2,25 \$ CAM; Ansilee-Récrison, 9 F; Côte-d'Ivoire, 465 F CFA; Damemark, 14 KRO; Espagne, 190 FTA; G.B., 190 FTA; G.B., 190 FTA; Warde, 1,10 £: Italia, 2 200 L; Locambourg, 42 FL; Norwige, 14 KRH; Paye-Bas, 2,75 FL; Portugel, 170 ESC; Sénégal, 450 F CFA; Subde, 15 KRS; Science, 1,90 FS; USA (NT), 2 \$; U

### Une victoire indéfendable

par Jérôme Lindon

'EMIR Jaber a retrouvé son palais de Kowcit-Ville, Durant l'exil, il avait cru devoir promettre à ses sujets une démocratisation de leurs institutions. Une fois réinstallé, il a préféré renvoyer ces réformes aux calendes grecques. Un pays à reconstruire. des centaines de puits de pétrole en feu pour de longs mois, une atmo-sphére empuantie, des épidémies qui menacent : les Koweitiens pensaient peut-être pouvoir compenser cela par un peu plus de liberté. Ils

C'est pourtant les peuples que nous disions défendre d'abord. Le peuple irakien lui-même, nous n'aviuns rien, parait-il, contre lui. nous n'en voulions qu'à Saddam Hussein. Mais, le cessez-le-teu signé, Saddam Hussein reste à Bagdad : on s'est avisé tout à coup que, sauf à provoquer un chaos general, on n'avait personne à mettre à sa place, Quant aux pauvres Irakiens, ils auront été dans l'intervalle écrasès sous les bombes et ruinés pour long-temps. Les experts se demandent gravement si la guerre en a tué 200 000 ou seulement 100 000. Quand chaque victime occidentale a ration. les morts irakiens se calculent par tranches de 100 000, en vrac. Personne n'en connaîtra jamais le nombre. Grace à quoi on peut se féliciter que cette guerre ait fait chez nous moins de victimes qu'un petit week-end sur les mutes. Les cadavres irakiens ne redevien-

nent de vrais morts que lorsqu'ils sont kurdes. On négligera les chiites que la garde républicaine a tues dans le Sud : c'étaient des intégristes, dont on a toujours su gré à Saddam Hussein de contrecarrer l'expansion naturelle. Mais les Kurdes, au Nord, méritent toute notre commisération : on va jusqu'à leur parachuter des couvertures. Il atfaire, et d'abord notre propre responsabilité. Car, enfin, leur exode effroyable n'est pos l'effet de quelque cataclysme sismique. S'ils en sont là, c'est pour avoir fui les troupes de Saddam Hussein qu'ils avaient eru pouvoir défier, encouragés à la révolte par les appels de George Bush lui-même. Encouragés aussi, il faut le dire, par la déroute irakienne au Koweit et la présence sur place des coalisés.

#### Belles paroles

Malheureux Kurdes! Ils croyaient peut-être, abusés par nos discours sur l'ordre nouveau, qu'on avait fait cette guerre pour cux ? Tant de nai-veté confond. Il y n longtemps que nous savons, nous autres, que ces envolées lyriques ne sont destinées qu'à habiller plus décemment l'ob-jectif de nos intérêts particuliers.

Encore faudrait-il que cet objectif la soit effectivement atteint. Or nous sommes loin du compte. Seuls les Etats-Unis ont rempli leur contrat, qui consistait pour l'essentiel à effacer le syndrome du Vietnam. L'Amérique est redevenue la grande nation militaire, et elle n'a pas perdu de temps pour le faire savoir aux autres, notamment à ses

Mais la France! Rappelons nos buts de guerre: l'organisation d'une grande conférence internationale où Paris aurait toute sa place ; la mise en place d'un système de régulation

économique grace auquel les Etats pauvres de la région bénéficieraient de l'aide automatique des plus riches; et surtout, surtout, en finir avec l'odieux « deux poids, deux mesures » en réglant, dans la foulée de l'affaire irakienne, à la fois le prublème israélo-palestinien et la question du Liban.

Que reste-t-il de ces belles paroles? On ne parle plus de la conférence internationale, Encore moins du rééquilibrage économique. Yitzhak Shamir n'a pas l'air du tout plus disposé, aujourd'hui qu'hier, à s'asscoir à la même table que ses interlocuteurs obligés de l'OLP. Quant à Hasez el Assad, il a profité de sa situation d'allie provisoire des Etats-Unis pour liquider sans bruit à Beymuth le réduit chrétien du géné-

Ah. j'oubliais : on s'était aussi promis d'établir une démocratic au Koweit et d'assurer la protection des minorités kurdes... Non seulement la guerre du Golfe n'a résolu aucun problème mais elle en a suscité de nouveaux. Et tout particulièrement pour la France, qui aura vu, entre autres, compromise sa politique de coopération et d'amitié avec les pays

#### Extremisme contre extrémisme

Globalement, le bilan de cette « victoire » est triplement négatif. L'ONU, dont la vocation consistait mettre la guerre hors la loi, a pris l'initiative de massaerer des dizaines de milliers d'innocents et de ruiner l'économie d'un pays entier. Pour obtenir l'aval de l'opinion en faveur d'une entreprise aussi aberrante, on a organise une campagne de désinformation digne des pires « bour-roges de crane » du passé. Et pour finir, on a échoué dans ce qui aurait est vrai que nous avons pas mal de choses à recouvrir dans cette pénible pu paraître une justification mini-male de l'opération : le rétablissement de la paix dans la région.

Est-ce à dire qu'il ne fallait laire et laisser Saddam Hussein jouir tranquillement du fruit de ses rapines? Evidemment pas. Mais, par la voix de François Mitterrand, la France avait semblé choisir une autre méthode que la guerre pour s'y opposer. La doctrine officielle, à l'époque, c'était : l'embargo, tout l'embargo, mais rien que l'embargo. Et. de fait, s'il était un cas où un blocus pouvait se révéler efficace, c'était bien celui-ci. L'Irak ne possède qu'une scule ricbesse exporta-ble : le pétrole. Il suffit de verrouiller les débouches de ses oléodues pour le priver de toute ressource. Empêché d'exporter, un pays qui doit importer une large part de ses biens de consommation peut assurément se maintenir, sur son crédit, quelques mois. Mais, passé ce déla est inéluctablement condamné à négocier avec ses assiégeants.

Le blocus, reconnu opérationnel à près de 100 %, était la solution la moins mauvaise. Sauf pour George Bush. Celui-ci voulait sa guerre. L'ayant souhaitée et sans doute pro-voquée par son silence quand il pouvait encore l'interdire, il n'allait pas laisser échapper l'occasion que lui offrait Saddam Hussein. Et Saddam Hussein n'était pas, de son côté, nomme à céder publiquement devant ln menace d'un affrontement : l'extrémisme de l'un se nourrissait de l'extrémisme de l'autre.

Accours au chevet du malade koweitien, le bon docteur américain ne voulait pas entendre parler d'un

quelconque traitement; il était d'emblée partisan de l'operation chirurgicale (e'est l'expression même dont on usera plus tard pour dési-gner les bombardements acriens sur l'Irak). Il suffisait de s'en donner les moyens: cinq cent mille hommes. une aviation ultra moderne et l'utilisation d'armes aussi peu « conventionnelles » que le napalm, ou ces nouvelles bombes asphytiantes dites à effet de souffle. Moyennant quoi il n'était pas très difficile d'écraser une armée qualifiée pour l'occasion de

« quatrième armée du monde " mais qui, sans le secours de nos Exocet. avait été sur le point d'être vaineue. quelques années plus tot, par l'armée iranienne (que personne, iusqu'à plus ample informé, n'a jamais considérée comme la troislème armée du mondel. George Bush a eu sa guerre, et sa victoire,

> Mais l'Irak n'est pas le seul vaincu, François Mitterrand, que nul ne saurait soupçonner d'aveuglement, a dù songer ces temps-ci. en contemplant les indices de popularité qui le hissaient aux sommets, à Edouard Daladier acclame par la foulc parisienne à son retour de Munich et murmurant entre ses denis: a.4h, les cons ! a

La France mettra sans doule moins de temps qu'en 1938 à s'apercevoir du rôle de dupe qu'elle a joué dans cette guerre. Elle reconnaitra alors les mérites du ministre et des rares parlementaires, de droite comme de gauche, qui auront bravé les interdits de leurs partis respectifs pour tenier de s'opposer à la transformation d'une politique de blocus en une politique de guerre. En attendani, nous sommes passés du rôle de justiciers à celui de complices. El le piège tendu à Saddam Hussein n'a pas fini de faire des victimes.

Jérôme Lindon est éditeur.

### Les limites du nouveau jeu iranien

par Olivier Roy

'IRAN fait figure aujourd'hui de facteur de stabilisation et de puissance régionale au Proche-Orient, rôle que lui avait fait perdre une période révolutionnaire désormais révolue. L'Iran, la plus forte puissance démographique de la région (58 millions d'habitants), Turquie ntise à part, renoue avec les Etats arabes (en mars ont été reprises les relations diplomatiques avec l'Arabie saoudite et la Jordanie) et se présente ssoudite et la Jordanie) et se presente comme un élément incontournable non seulement d'un règlement global mais aussi des conflits internes en lrak, en Afghanistan et au Liban, grace aux poids des communantés chittes.

Le relatif contrôle iranien sur les communautés chiites à l'étranger est le seul acquis de la politique étrang révolutionnaire. La révolution islamique n'avait pris racine, hors d'Iran, que parmi les chiites du Liban, d'Irak et d'Afghanistan, doni Téhéran contrôlait plus ou moins directement les partis révolutionnaires (Amal islamique et Hezbollah au Liban, Assemblée suprème de la révolution islami-que en Irak, Alliance des Huil en Afghanistan). Chacun de ces groupes Arganistani, Chacun de ces groupes disposait de ses propres parrains et réseaux dans l'appareil d'Est comme dans le ciergé iranien, Or, dès 1986, il apparut clairement aux plus lucides des diplomates iraniens que les mouvements chiites, au lieu de servir de tremplin à la révolution islamique, en estiant les disettes. seraient les ghettos. Le ministre des affaires étrangères,

Ali Akbar Velayati, s'efforça alors de pousser les chittes à mettre sur pied des coalitions avec d'autres mouvements d'opposition aux motivations idéologiques très différentes: par exemple, en décembre 1986, une conférence réunit à Téhéran tous les Irakiens qui forment aujourd'hui la coalition contre Saddam Hussein, des Kurdes aux communistes, en passant par les baasistes dissidents. Mais la multiplicité des centres de pouvoir à Téhéran, les relations directes entrete-nues par les radicaux avec des réseaux chiites à l'étranger et le maintien d'une rhétorique révolutionnaire ne permettaient de donner ni cobé-rence ni visibilité à cette nouvelle

politique. Aujourd'bui, les radicaux iraniens, marginalisés sur le plan politique, sont discrédités par leur soutien à un Saddam Hussein honni et surtout vaincu. Le président Rafsandjani a unifié la politique étrangère sous la houlette de l'Etat. M. Velayati a donc repris ses efforts pour pousser les chittes à former des coalitions avec les autres forces polítiques de leurs pays respectifs, mais cette fois dans l'idée non de déstabiliser des Etats jugés hostiles à l'Iran, mais, au contraire, de former des gouvernements stables, dans le cadre des fron-tières existantes.

Partout Téhéran pousse les chiites à former des gouvernements de coali-tion, tout en exigeant des autres par-ties que les chittes se voient reconnaître toute la place politique correspondant à leur poids démogra-phique. En Irak, l'Iran s'efforce d'obphique. En Irak, l'Iran s'efforce d'obtenir le remplacement de Saddam Hussein par un gouvernement de coalition, et reste très prudent dans son soutien aux insurgés chiites, au grand dam de lenr dirigeant, Baqer Al Hakim. Au Liban, seul pays où les radicaux iraniens conservent des connexions directes, Téhéran a mis une sourdine à soo bostilité aux accords de Taēf. En Afghanistan, il pousse discrètement la nouvelle unioo chiite (le Parti de l'unité) à s'entendre avec d'autres groupes ethniques pour former, dans l'avenir, une coalition avec le gouvernement de Kaboul.

La même prudence s'exerce en Asie

La même prudence s'exerce en Asie centrale soviétique : Téhéran n'a d'influence qu'en Azerbaïdjan chiite et au Tadilkistan sunnite et persanophone, mais ne pousse nulle part à l'iodépen-

Cependant, une dynamique inconcependant, une dynamique meon-trôlée d'éclatement ethnique ou confessionnaliste peul mettre en échec cette stratégie de retour au statu quo. Si l'Irak et l'Afghanistan sool menacés d'éclatement, alors l'Iran se posera eo protecteur direct des communautés chiites - voire persano phones pour l'Afghanistan. - contre les ambitions régionales de la Turquie, soudainement convertie à 12 cause kurde, et du Pakistan, toujours à la recherche d'un succès militaire en Afghanistan au profit de ses clients moudjahidins.

Mais la diplomatie iranienne connaît d'autres limites : l'Iran n'est pas le scul acteur, y compris dans le soutien aux chiites. En Irak et au Liban ce sont les Syriens qui tentent de faire gouvernements et coalitions. En URSS, malgre une virulente campagne des radicaux iraniens, le gou-vernement soviétique azen a opic pour le retour à l'alphabet latin, et non arabe, manifestant ainsi clairement son penchant pour des relations étroites avec la Turquie plutot qu'a-

En Afghanistan, les Pakistanais ont pris sous leur aile l'ayatollah Mobseni, qui avait refuse la tutelle du Parti de l'unité. Les fondamentalistes musulmans d'Asie centrale sont liès aux Frères musulmans jordaniens et égyptiens (pro-Saddam durant la guerre) ou aux Saoudiens, mais raremeot aux Iraniens, Enfin, en Arabie saoudite et dans les Etats du Golfe, à l'exception d'Oman (de rite ibădite et non sunnite), la méfiance millénaire à l'égard des chittes, ravivée par la période révolutionnaire de l'Iran, est toujours vivace. La réuninn de Damas, le 8 mars, a rassemble uni-quement les Etats arabes (les six du Conseil de coopération do Golfe, l'Egypte et la Syrie) dans ce qui est l'ébauche d'un système de sécurité du Golfe. En somme, si l'Iran a fait sa rentrée dans le concert des nations et s'est rendu indispensable à tout règlement de paix, il n'est pas encore devenu le nouveau maître du jeu. Il n'y a pas de danger d'un hégémonisme iranlen, il n'v a qu'un recquilibrage inévitable et nécessaire à la sécurité de la région.

► Olivier Roy est chercheur au CNRS.

#### COURRIER

#### L'optimisme de M. Kouchner

Avec l'optimisme militant et médiatique qui fait loujours son charme et souvent son efficacité, M. Bernard Kouchner (le Monde du 30 avril) annonce notre irruption dans « une époque ou il ne sera plus possible d'assassiner massivement à l'ombre des frontières ».

A l'ombre du président de la République et de notre ministre des affaires étrangères, le secrétaire d'Etat nous invite assez clairement et courageusement à passer du devoir d'ingérence bumanitaire - qu'il défendit, avec Me Mario Bettali, dans un colloque et un livre en 1987 - au droit d'intervention militaire.

Reste une question, parmi d'autres : à quels régimes s'appliquera ce nouveau droit? Dans un editorial de l'Express (9 juin 1979) au titre prometleur, «Le devoir d'ingérence», Jean-François Revel écri-vait. à propos des atrocités en Ouganda et en République centrafricaine: « Le principe de la nan-ingè-rence n'est applicable qu'aux democraties. Devant d'autres régimes, elle sonne en danger. »

Nous connaissons fort bien les

nations non démocratiques. Il conviendrail d'en dresser une liste et de faire savoir, sans équivoque, à leurs gouvernements que le nouveau droit les concerne. En 1991, on placera, sans aucun doute, en tête de liste le Vietnam. En cas de soulévement populaire, suivi de répression, que feraient la France et les Etats-Unis qui eurent, si j'ose dire, des rapports privilégiés avec l'Indo-

Les chancelleries doivent à l'évidence tenir compte des paramétres géographiques, démographiques, éco-nomiques. Les démocraties « de pointe», Etats-Unis, France, Grande-Bretagne, n'ont guère bougé après le massacre de la place Tiananmen ou les événements du Tibet. Quant au Koweit, serions-nous vraiment inter-venus s'il produisait des tomates et non pas du pétrole?

Ayaot respecté une période de deuil convenable, la France s'em-presse de renouer avec Pékin et les Etats-Unis ouvrent «un bureau» à Hanoï. Les pratiques gouverocmen-tales devraient tempérer quelque peu

l'optimisme de Bernard Kouchner. Colloques et déclarations a poste riori ont une incontestable utilité. Les avertissements a priori seraient peut-être plus dissuasifs.

OLIVIER TODD

### BIBLIOGRAPHIE

#### "L'Afrique mal-comprise...

LE PRINTEMPS DE L'AFRIQUE par Albert Baurgi et Christian Casteran. Hachette, 186 pages, 79 F.

L'AFRIQUE A-T-ELLE BESOIN D'UN AJUSTEMENT CULTUREL?, de Daniel Elaungo-Manguelle, Nouvelles du Sud, 125 pages, 80 f.

A l'heure où l'Afrique semble, plus que jamais, condamnée aux désastres conjugués de la faillite économique, de la dérive tribale, de l'arriération culturelle et de l'extension foudroyante du sida, à l'heure où l'intérêt du monde occidental pour le continent noir semble se réduire comme peau de chagrin, la sortie d'un livre au titre ostensiblement optimiste a quelque chose d'inattendu... et de

tmmpeur. Le Printemps de l'Afrique, de l'universitaire Albert Bourgi et du journaliste Christian Casteran, se présente, avant tout, comme un réquisitoire sévère contre le système du parti-Etat, \* invention de Lénine adaptée à la mode tropicale», cause première, selon les auteurs, de ce « glissement progressif vers le totalitarisme » dont les peuples africains restent aujour-d'hui victimes. Réquisitoire, aussi, cootre la politique française de coopé-ration, frappée, depuis de Gaulle, par un «certain immobilisme».

Il n'y a pas eu, en effet, de urupture», déplorent les auteurs, qui s'in-quiétent de l'aveuglement d'« une classe politique française, largement compromise avec des dirigeants de plus en plus rejetés par leurs peuples ».

Trente ans après les indépendances, le bilan paraît donc « accablant » pour le bilan paraît donc « accubiant» pour l'Afrique et pour la France. A l'appui de leur analyse, MM. Bourgi et Casteran présentent, en annexe, des extraits du fameux « rapport Hessel », document rédigé à la demande du premier ministre, M. Michel Rocard, en février 1990. Ce document, qui, selon eux, a avait tout simplement le tont de braquer les projecteurs sur opp tort de braquer les projecteurs sur cer-taines incohèrences et anomalies de la politique française de coopération », lui valu d'être « mis sous le boisseau ».

Livre de dénonciation plus que de mise en perspective, ce Printemps de l'Afrique laisse bien des questions en friehe. Celle du tribalisme, pourtant centrale, est hâtivement reléguée à la rubrique folklorique des « vieux démons» du continent. Quant à l'Afrique du Sud, dont l'émergence sur la scène politique africaine s'af-firme de jour en jour, c'est à peine si les auteurs lui accordent plus de vingt

Constater que les a remèdes classiques » ne peuvent soffire pour enrayer « le naufrage d'un continent entier » et assener que «l'arenir de l'Afrique assener que «l'arenir de l'Afrique appartient aux Africains» semblera un peu court à ceux qui s'interrogent sur le sens de ce «naufrage» et sur cet avenir». Nul doute qu'il faudra, pour aller plus loin, l'apport des intelectuels africains eux-mêmes.

Bousculant tabous et clichés. Daniel Etounga-Manguelle a su montrer la voie. Son dernier essai, L'Afrique a-t-elle besoin d'un ajustement culturel? reste un modèle d'intelligence, d'humour et d'érudition. Utilisant les loupes, audncieusement croisées, de la sociologie et des théories du management à l'américaine, de la psychologie moderne et de l'histoire des civilisations, de la littérature africaine ou même de la philosophie chinoise, l'économiste camerounais tente de montrer ce qui, dans la culture africaine, freine ou entrave le change-Bousculant tabous et clichés. de montrer ce qui, dans la culture africaine, freine ou entrave le changement social. Questionnant ls culture «des autres», il n'hésite pas à puiser dans l'histoire des Indiens d'Amérique – et à souligner les «similitudes étonnantes» qui existent entre «le cas mexicain» et l'Afrique – ou dans celle d'autres civilisation insulaires,

CATHERINE SIMON ▶ A signaler aussi : Démocratie pour l'Afrique, de René Dumont. Seuil, 343 pages, 120 F.

### Bernard-Henri Lévy. les aventures de la liberté.

"La réévaluation, voire la réhabilitation, de plusieurs œuvres majeures injustement oubliéea, méconnues ou dénigrées".

Thomas Ferenczi. Le Mondé

Plus que l'itinéraire des principaux intellectuels du siècle, qui nous est connu, et mêmc si B.H.L. fait des rapprochements passionnants, jette des passerelles hardies, c'est l'inédit - (...) des mots,

des formules, dea déclarations obtenues dans des tête-à-tête - qui justifie l'entreprise, ce sont des détails qui en font le charme et l'interer".

Bernard Pivot, Lire "Une réussire".

Régis Debray, Globe 'Lisez ce roman d'aventures intellectuelles.

cette confession d'un

enfant du siècle". Claude Imbert, Le Point



"On saura gré à Bernard-Henri Lévy de son courage".

Alain-Gérard Slama, "B.H.L. ne prononce pas

de réquisitoire. Son propos est d'élucider, dans sa belle langue souple, des démarches parfois aurprenantea. parfois consternantes".

Françoise Giroud, Le Journal du Dimanche Le roman des idéea et des hommes qui les

out incarnées".

Louis Pauwels, Le Figaro Magazine "Avec quelle voracité je me suis jeté sur ce feuilleton d'un siècle qui raconte avec verve nos hiatoires de

Bernard Frank, Le Nouvel Observateur "Les aventures de la liberté fonc passer dana le domaine public une véritable relecture de l'histoire des clercs".

Jean-François Sirinelli, Libération

Grasset

FOUR ST.

West to the

Take Park 114

785 345 V

20 702

141/231

2.5

\* 5% · 5

Acres 1 1 10 to 1

5 1 4 Aug. 1

entral statement

STEEL STOTE OF

# Discourse to

. . . .

As Neverties

TRUTTE ...

\* 17.857

Printer to are a mindrandrom. the said of the said Companyon in the company

The second secon

Afrique mai como::s

BIBLIOGRA

PARE A APPROVE 

المام الم THE PART IN PARTY A SECTION STATES M. A. T. T. 1

Property of the same The same of the same of the same A STATE OF THE STA the property size of

IRAK : an cours des pourparlers avec les dirigeants kurdes

### Bagdad a promis des élections pluralistes avant six mois

Le gouvernement irakien e accepté, en principe, d'organiser des élections pluralistes « d'ici à six mois » et de dissoudre le Conseil de commaodement de la révolu-tion, la plus haute instance du pou-voir, a affirmé, mercredi le mai, le chef kurde Jalal Talabani. M. Talabani, qui a conduit la délégation de la résistance kurde aux pourparlers onverts la semaine dernière evec les sutorités de Bagdad, était inter-rogé par la BBC, depuis Londres, dans une base de peshmergas dans le nord de l'Irak

Il a précisé qu'à ces pourparlers, qui se poursuivent, « la délégation irakienne a accepté d'organiser des élections libres (...) d'ici à six mois (...), ouvertes à tous les partis et de permettre le multipartisme ». « Un nouveau Parlement, librement élu, fonctionnera à la place de toutes les autres instances », a-t-il ajouté.

M. Jalai Talabani e dit en outre evoir obtenu de Begdad une amnietie ponr les prisonniers kurdes et ebiites. « Nous avons demandé une amnistie générale pour tous les prisonniers et [les autorités] ont donné leur accord de principe », a-t-il déclaré.

Le ebef kurde e ajouté qu'une délégation du Front - qui regroupe la plupart des monvements eutono-mistes kurdes d'Irak - rencontrerait à nouvean des représentants du gouvernement de Bagdad en début de semaine prochaine. Il a souhaité des garanties « des Etats-Unis et des Nations unles » pour s'assurer que l'accord sera appliqué, Selon le chef kurde, le gouvernement irakien a d'ores et déjà accepte le principe d'uns dissolution du Conseil de commandement de la révolution et d'un arrêt de

l'arabisation du Kurdistan. Le président du Conseil national (Parle-ment irakien), M. Sesdi Mchdi Saleh, e effectivement affirmé. mardi, que le Conseil de commandement de le révolution sera prochainement supprimé. « Le CCR ne figure pas parmi les institutions du pays dans le projet de nouvelle Constitution, ce qui signifie que son rôts sera achevé des l'approbation de la loi fondamentale par les élec-teurs », a-t-il précisé.

### Allégement de l'embargo : pas de réponse de l'ONU

Le CCR, créé lors du coup d'Etat dn 17 juillet 1968, contrôle toutes les affsires de la République ainsi que les forces armées. Il est présidé par le chef de l'Etat et comprend actuellement cinq outres membres, notamment M. Ezzat Ibrahim, considéré comme le numéro deux du régime, ainsi que le premier ministre Sasdoun Hammadi.

D'eutre part, les 15 membres du comité des sanctions du Conseil de sécurité de l'ONU se sont séparés mardi sans evoir pris de décision sur deux demandes formulées par l'Irak pour alléger l'embergo. La première visait à permettre des exportetions de pétrole d'une valeur d'un milliard de dollars pour financer l'achat de produits alimeotaires. Le comité e demandé à Bagdad des précisions qui ne lui ont pas encore été fournies.

La seconde demande sollicitait le déblocage d'un milliard de dollars de biens irakiens gelés dans les pays occidentaux. Elle n'e pas encore été discutée. Le comité tien-dra une nouvelle réunion vendredi

### Le lent retour des réfugiés

Le président iranien Ali Akbar Hachemi Rafsandjani a qualifié de « presque négligeable » l'aide humanitaire appor-tée par les pays occidentaux aux réfugiés kurdes en Iran, qui sont plus d'un million. « Ces gens ont besoin de tout », a-t-il déclaré. Lors d'une conférence de presse dans un hôtel de luxe à Istanbul, sur les rives du Bosphore, mercredi 1- mai. M. Rafsandjani a précisé que les réfugiés d'irak avaient été au centre de ses discussions avec le président Ozal. « Du point de vue humanitaire et politique, nous pensons que la situation est très dangereuse. Nous sommes d'accord pour dire que tout doit être fait pour arrêter ce désastre. Ces gens doivent rentrer chez eux, » a déclaré M. Rafsandjani à l'issue de trois jours d'entretiens avec les autorités turques. Par ailleurs, M. Rafsandjani a répété que l'iran, tout comme la Turquie, est contre l'établissement d'un Etat kurde indépendant. « Nous voulons une démocratie libre, indépendante, en Irak, au sein de laquelle tous les groupes ethniques auront des droits égaux.

ISTANBUL

de notre correspondante

Les alliés ont annoncé qu'ils ellaient construira un accond camp près de le ville d'Amadiye pour loger les milliare da réfugiés qui ont commencé à quitter les montagnes Inhospitallères de la frontière turco-irakianna. Selon l'egence Reuter, les troupes occidentalae contrôlent actuellement une zone de plus de 120 kilomètres da long at 60 kilomètras de large, d'où sont exclus les soldats irakiene.

Environ 1500 réfugiés se sont installés dane le premier camp ellié, près de Zakho. Des centaines d'autres, plus coura-geux, sont rentrés directement dans leurs foyers situés dans la zone de sécurité.

Le mouvement de foule s'intensifie, même si certains chefs de clen kurdee continuent d'émettre des doutes eur ls sécurité à long terme au nord de l'Irak. Selon des témoina sur place, la circuletion est ancombrée dans les deux sens sur le chemin qui mena du camp d'leikveren à Zakho. Da nombreusaa famillee, evant da s'aventurer en territoire irakien, ont envoyé des éclaireurs qui ramontent vers les montagnes

pour les rassurer. Pendant ce temps, les distributions de secours continuent dans les camps situés sur le frontière où da nombreuses families continuent da refuser de retoumer en Irak. La Turquie a axigé le retrait d'une tremaine de eoldate britanniquas qui, solon l'agance anatolienne, avalent brutalisé la responsabla du dietriet da Semdinii pour l'ampêchar d'accéder à l'un des

camps, le meneçent d'une

Deux cents traveillaure civils étrangers et plus de deux cents Turcs participent à l'assistance humanitaire et médicale dans le camp d'Isikveren, La boue, qui noyait le cemp li y e trois eamaines, e été remplacée par une mer de bouteilles vides qui contenzient l'eau potable dietribuéa aux 80 000 réfugiée. Le prix du pequet de cigarettes est pessé da 6 à 3 dinare, preuve que l'offre sa rapproche de la

Lee réfugiée qui quittent le camp à pied, avec leurs maigres bagages, sont pris en charge au pied des montagnee par lee militairae frencais qui transportent les plus faibles par camion juequ'à leur nouveau domicile, les terres blanches et bleues du camp de Zakho. Ceux qui dispo-sent d'un véhicule recoivent de l'essence et l'eseletance des soldets pour lae remettre en marche. De nombreuees voltures et camions doivent être remorqués.

Lee Nationa unies, qui ont hlasé leur drapeau à proximité de le ville de tentee, devraient progressivament prendre en charge l'organisation des villagea de toile, sous la direction de Staffan de Mistura, un vétéran de l'aida humanitaira. Un premlar convol, porteur d'équipament et de personnel est arrivé mardi. La protection des camps, en revanche, reste pour l'instant de la seule responsabilité des troupas alliéea, en attendant que les Nations unies, à New-York, prennant une décieion aur l'envoi de troupas de

NICOLE POPE

KOWEIT: sur la route des « pompiers du Texas »

### L'extinction des puits de pétrole : une tâche ardue et hasardeuse...

de notre envoyé spécial

Le epectacle est hallucinent. La veste pleine désertiqua de Burgan, deuxièma ehamp pétrolifère du monde, n'est plus qu'un immense cratère pereamé de puits en feu, qui sont eutent de lence-flammes projetant vers le cial, avec un grondement de tonnerre, des volutes de furnée noire et blanche. Dès l'arrivée à Ahmadi, la capi-

tale pétrollère de l'émiret, le soleil qui ca jour-là brilla exceptionnellement sur Kowett-Ville, disparaît dernare l'épels nuege noir provensnt des puits en feu Les Land-Rover, qui saront bientôt recouvertes d'une couche quante de brut, e'enfoncent par fois dene un brouillerd bisuâtre qui rend le vieibilité presque nulle. La eurface du désert est recouverte d'une carepace nolra qui tue touta vie enimale ou végétale et seules les routes de fortune, trecées à l'usega des « pompiere du Texes » chargés d'éteindre les faux, rappellent qu'eutrefois ici la sable était de

La « route des pompiere », qui eouvent frôle lee puits an feu, est, en certains endroits, envahie par les nappes de pétrole provenant des puits andommegés mais non en feu - at qui forment d'immenses et sinietres lacs noirs qui donnent au paysage un eepect encore plus lugubre. Les « pompiere du Taxas » expliquent que, contreirement à ce que pense le grend public, ce sont cee puits non ellumés mele endommagés, d'où jallissent en permenence des garbas de pétrole evec un bruit qui reppelle celul des réacteure d'avions, qui représentent la plue grend dan-

Pour l'instant, les quatre sociétés chergées de l'extinction ou du colmatage des puits sabotés par lee Irakiene - trois eméricainee, Red Adair, Boote and Cootes, Wild Well Control Incorporated, et une cenedienne, Safety Boss -ont ettaqué de préférence les puits qui précentent le moine de complications. L'extinction, en général, sa fait sans trop de pro-blàmee, meie le colmetage se révale plus difficile. Dès qu'il s'egit de remplecer en heut du puits la « tête » saborée par une nouvelle munie d'un obturateur en bon état de fonctionnement, l'antreprise devient plus ardue et hesardeuse, surtout si le cône eet endommagé.

Les pompiers de Boots end Cootes n'ont mis que quelquee heures pour éteindre un puits qui, meintenent, projette vere le ciel des gerbes de gaz chergés de pétrole, il s fallu ensuita attendre que le sits du puits se refroidisse pour permettre eux epécialistes d'y accéder. Une journée entière e été consacrée eu nettoyege des eborde du puits et è dee essais de démantèlement de l'encienne tête déformés par l'explosion. Un treveil éprouvent et d'eutent plus dengereux que la moindre étincella neque de mettre le fau à nouveau eu pults. Pour éviter un drame, les « pompiers du Texes » utilisent des eclas febriquéee dans un métal epéciel pour découper les bouions tordus par le chaleur. Après toute une journée d'efforts, ile n'ont pas encore réusel à détacher la « tête » sabotée du puits.

Un peu plus loin, las « pompiers » de Wild Well Control incorporeted, plus heureux, ont pu, event la coucher du solell, placer à la « tête » qui crechait un

velle valve parfaitement adaptée eu cône du puits endommagé. Ils ont ensuite injecté de grendae quantitée d'une boue epéciele que les « pomplere texans » eppellent la «garbage», « tuent » insi le puite. Le groupe de Red Adair e'était, de eon côté, attaqué à un gros morceau, un puits qui vomit an l'eir d'énormee paneches de fismmas jeune orangé et de fumée noire et blanche.

> Un an an moins pour tout éteindre

Il s fallu à son équipe M. Adair se trouve toujours à Houston - plus de deux semeinea d'efforta pour pouvoir ce jour-là, à l'eide d'un bulldozer muni d'une flècha longue d'une dizeine de mètres, détecher du puits la «tête» endommsgée. Il leur faudre encore, dene le meilleur des cas, quelques jours pour pouvoir le colmater définitive-

Depuis fin mars, les «pompiers du Taxes» et laurs collàguas canadiens ont pu « tuer » prèe de soixente-sept puits eur les six centa qui ont été sabotée per les Irekiene. Ils essurent, svec un brin d'opdmisme, qu'ils pourront en colmater environ une cinquantaine par mois, ce qui signifie que si tout marche bien, dans un an, tout aera terminé. Mais les autorités koweltiennes s'impatientent et souhaitent ebréger es délai. Ils ont fait conneître leur intention de s'edreeser à d'autrea « pompiers » de diverses nationelitée, notamment des Français, des Britanniques, des Allemends, des Chinole, des Soviétiques et des Ireniens. La société françeise Foresol a présenté, il y a un

eipe des « forages de déviation » mais les préférences des Koweltians vont vers le méthode classique dite des « pompiere ». Foresol fere donc, dans une dizeine da jours, une nouvelle offre dans ce sens, et estime qu'il existe de fortee chences pour que celle-c soit agréée.

Il est évident que les gros puits n'ont pae jusqu'à présent été ebordés de front. Maie de nombreux facteurs semblent indique qu'svec un peu de chence, lae ageiétés spécielisées pourront tenir leure engegements. Certains dee obstacles qui, il y e ancore un moia, sembleient preaque insurmontablee, paraissent avoir été pertiellement levés. Le problème de l'ebsence de grendes quantités d'eau, sans lesquelles il n'est pas possible de se protéger des fortes chaleurs dégagées per les grands incendies, est en voie d'être résolu grâce eux lagunee qui eont an train d'être crééee et où est emmegasinée l'eeu de le dizeinee de kilomètres, pompée à travers les oléoducs axistents,

Un eutre problème presque réeolu est celui de l'errivée des équipements, qui commence à devenir de plus en plus régulière. De même, la présence, à proximité des puits sebotée, des mines laissées par les trakiens et des hombes à fragmentation lancées par l'eviation elliée n'e jusqu'à présent pes pu réussir à Evidemment tous les chemps pétrolifàres n'ont pes été «nattoyés e, mais les routes qui conduicent eux puits endommagés ne présentent plus eucun denger pour ceux qui ne s'en

**JEAN GUEYRAS** 

ISRAEL: après l'attentat de Bethléem

### Les Palestiniens proches de l'OLP ont condamné l'assassinat d'une touriste française

L'OLP a condamné l'attentat qui a coûté la vie, mardi 30 avril, à une touriste française dans un restaurant de Bethléem, en Cisjordanie (nos dernières éditions du 2 mail. Dans un communiqué, M. Bassam Abou Charif, conseiller politique de M. Arafat, affirme que les Palestiniens « rejettent l'utilisation de la violence contre des personnes qui n'ont pas de rapport avec l'occupation de leur terre ou avec la répression ».

**JÉRUSALEM** 

de notre correspondant « Un crime barbare, l'acte d'un

fanatique», a dit le meire de Bethléem, M. Elias Freij. «L'auvre d'un assassin misérable, un gests odieux», a déclaré une autre person-nalité nationaliste, M. Fayçal Husseini, tout en adressant ses « condoléances au peuple français». Quasi unanimes, les nationalistes des territoires occupés, du moins les proches de l'OLP, ont dénoncé ce meurtre d'une Française qui e été commis au moment où la centrale palestinienne compte sur Paris pour assurer une participation européenne à un éven-tuel processus de paix.

La condamnation n'était pas moins nette de la part des autorités israéliennes et le police a ennoncé mercredi la mai, svoir eppréhende un suspect, vingt-quatre heures à peine après la mort d'Anoie Ley, soixante-quetre ans, assassinée dans les toilettes d'un restaurant de Bethléhem. Le suspect est un Pales-tinien de dix-neuf ans, d'un village des environs. Employé dans l'établis-sement où le crime e eu lieu, il s'est rendu aux eutorités sous la pression de sa famille, après que deux de ses frères eurent été arrêtés.

La victime faisait partie d'un groupe d'une quinzaine de pélerins français. Le groupe s'était arrêté pour déjeuner dans uo restaurant situé tout près de l'église de la Netivité. Selon le récit de la police, certains des pélerins ont entendu un cri et ont découvert, au sous-sol, la victime frappée de pinsieurs coups de couteau. Trensportée dans un hopital voisin Annie Ley devait rapidement succomber à ses blessures. Les eutorités israéliennes ont déclaré le couvre-feu et plusieurs Palestiniens ont

C'est la première fois qu'un

visiteur étranger est assassiné à de la Direction unifiée du soulève-Bethléem depuis l'occupation israé-lienne en 1967. Le crime ressemble à ces nombreuses attaques au poignard menées depuis quelques mois par des nationalistes palestiniens proches du courant islamique (Hamas ou Jihad). Cette explication est celle retenue par les enquêteurs qui ont révélé qu'sucun des effets de le victime n'aveit été dérobé. Voilà plusieurs mois déjà que des militants islemistes s'en prennent à des institutions ehréticones à Bethléem (palestiniennes ou étrangères) : une supérieure de couvent «interrogée» par des acti-vistes masqués, début d'incendis dans une école religieuse, tentative

de cambriolage, etc. La veille du crime, lundi, un tract

veneit d'autoriser les resteurants à rouvrir à la mi-journée après trois années de fermeture quasi totele pour cause de grève nationale. Depuis plusieurs semeines le maire, M. Freij, tirait le sonnette d'alarme devant la chutc du tourisme, évoquant un taux de chômage

prétendument courus par les tou-

ristes s. L'encadrement nationaliste

record et une détresse économique et

sociale grandissante pour expliquer

ment palestinien (proche de l'OLP) dent dans sa ville, parfois menée avait appelé à une relance du tousous le couvert de l'Intifada. risme. La Direction accusait les auto-Dans l'ensemble des territoires rités israéliennes de porter un coup occupés, en Cisjordsanie comme à au tourisme dans les secteurs arabes Gaza, la violence interpalestinienne, de Jérusalem « en diffusant une propagande tendancieuse sur les risques

celle imputée à la lutte contre les a collaborateurs » de l'edministration israclienne, ou prétendus tels, a rarement etteint pareil niveau: pour le seul mois d'avril, vingt-cinq Palestiniens ont été assassinés par d'eutres Palestiniens - souvent à coups de hache. D'autre part, à Neplouse, mercredi, un garçon de onze ens, atteint d'une balle en pleine tête par les tirs de soldats contre des lanceurs de pierres, a succombé à ses bles-

une vague de banditisme sans précé-

**ALAIN FRACHON** 



### Ali Rafsandjani, un mollah dans le siècle

Suite de la première page

Prénommé Ali-Akbar, en référence au fils aîné de l'imam Hussein, massacré avec son père, le futur chef d'Etat reçut, contrairement aux habitudes musulmanes, un patronyme – Hachemi, – car le premier chah Pahlavi en décida ainsi, mesure parmi d'autres d'une politique de modernisatinn à l'occidentale. Ce « Hachemi » a pu faire croire que la famille du président se rattachait aux Hachémites, donc à la noble lignée du Prophète – dans ce cas, M. Rafsandjani, tel Khomeiny, nu enmme l'actuel guide religieux de l'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei, ne manquerait pas de se coiffer du distinctif turban noir, tandis que le sien est toujours blanc, – alors qu'il évoque seulement le révéré prénnm mahométan d'Haebem, porté par un aïeul de « Raf ».

L'usage, parmi les mollahs, veut qu'on arbore également son terroir d'arigine. Ainsi, Khomeiny, dont le patronyme imposé était Mustafavi, a rendu célèbre le poudreux bourg de Khnmeïn. Les puristes de cette coutume tiennent que le président Hachemi-Rafsandjani s'appelle en réalité Hachemi-Bahramani, et même Hachemi-Bahramani-Nouki, car Bahraman appartient au groupe dit des « Trois-Villages-de-Nouk »...

Si un des frères du chef de l'Etat iranien, à présent patron de la télévision de Téhéran, se fait nommer « Hachemi», uo autre, diplomate, a choisi « Bahramani». Peu imparte l'enveloppe : l'arigine familiale procède bien d'une de ces bourgades terreuses d'nù vinrent déjà le pouvnir des Pahlavi et celui de Khameiny, du sacle rocheux de la vieille Perse, battue de taute éternité par les vents et les invasians. Celles-el ant laissé maintes marques dans l'antique sang aryen, tel ce visage large à la pilosité peu abandante, trace turmongale qui frappa taus ses compatriotes, babitués aux faces osseuses et barbues des hiérarques chiites, larsqu'ils découvrirent pour la première fois Ali-Akbar Hachemi-Rafsandjani lisant, au côté de Khameiny, la liste du premier cabiuet de la révolution islamique.

#### Les marchands du Temple

D'emblée, le nouveau venu fut baptisé « Requin » (Koussch en persan), – sobriquet appliqué, en Iran, aux seuls visages glabres. Ni l'anathème lancé en 1979 par Khomeiny contre toute forme de plaisanterie ni les bouleversements politico-religieux n'ont finalement enlevé leur humour, voire leur gaillardise, aux Iraniens. Uo habitant de Kerman nous débitait publiquement des blagues fort lestes, mettant même en scéne des personnages de la famille présidentielle, tel un heaufrère da M. Rafsandjani, imam de la mosquée du Vendredi, à Rafsandjan.

Le terreau originel, e'est aussi, plus séricusement, les... pistachiers. Car l'économie rurale kermanaise est largement greffée autour de ces arbustes au trone blanchâtre. Rafsandjan passe pour produire les meilleures pistaches du monde. Le président reconoaît volontiers qu'il continue d'exploiter quelques hectares de la précieuse plante : or l'amande de Perse a vu son prix quintupler en dix ans et elle est, à présent, à environ 15 francs le kilo au détail avec ses cosses, bors de portée des bourses pnpulaires iraniennes. Autant dire que le rôle-clé joué par la famille Hachemi et alliés dans l'exportation des pistaches n'est pas sans susciter quelque ialnusie...

Cependant, Mahomet, contrairement à Jésus, n'a pas chassé les marchands du Temple, oe serait-ce que parce qu'il fut l'un d'entre eux avant la Révélatlon divioe, et le négoce, la réussite commerciale ne sont pas dénigrès, bien au contraire, en islam.

L'essentiel de l'aisance de M. Rafsandjani est d'ailleurs moins dû aux pistaches qu'aux affaires, notamment immohilières, qu'il a réussies sous le chab, par exemple à Safayé, près de Qom, peut-être en partie grâce à l'argent de sa femme, issue de l'opulente famitle religieuse des Marachi (épousée en 1959, elle lui a donné trois garçons, dont aucon o'est devenu mollah, et deux filles, toutes deux mariées à des membres du corps médical). Une aisance qui devait permettre à Ali-Akbar de contribuer au financement de l'oppnsition à l'empereur; sur ce point, à peu près tout le monde est d'accord à Téhéran.

Ao départ, le jeune homme n'étalt pas venu à Qom pour y

jnuer les Rastignac financiers, mais pour y suivre le cursus des études chiites, conduisant au statut de mnllah (simple clerc), tremplin vers les grades plus enviés de « preuve de l'islam » (hodjatoleslam), qui est aujourd'hui le titre religieux de M, Rafsandjani, voire de « signe divin » (ayatnllab). En l'absence d'école à Bahraman, le garçonnet y avait reçu, dit-on, snn instruction de base d'un vieux seyyed appellation, en Iran, des descendants du Prophéte.

Est-ce l'influence de ce premier maître, la piété du cerele l'amilial ou, comme il l'affirme lui-mème, sa « prapre force de conviction »? Toujours est-il qu'à l'âge de quatorze ans, en 1948, le futur bodjatoleslam partit pour Qom, dans l'Ouest. Saos un regret pour l'Est, où, pnurtant, la cité de Kerman (300 000 àmes en 1990) est aussi le centre d'un islam prestigieux mais d'une tout autre oature : depuis un demi-millénaire y siège la plus nomhreuse confrérie d'Iran, l'ordre des Nematollahis, et depuis plus de cent cinquante ans l'Ecnle cheikhie, deux filières philosophiques de la connaissance chiite, peu pnrtées sur la politique, mais plutôt sur la mystique.

#### Passion pour l'Histoire

Sans écarter, bien sûr, le facteur foi, l'une des interrogations sur le personnage Rafsandian enncerne ce qui - autour des années 50, en plein règne des si peu dévots Pah-lavi et en pleine désaffectinn pour les médressehs (facultés coraniques), au protit des universités à l'européenne - put pousser vers Qom un jeune ambitieux, alors que le système du chah donnait au cootraire un maximum de chances à ceux qui acceptaient de passer du statut de moammam (entur-banné) à celui de mokulin (chapeauté, c'est-à-dire occidentalisé). « Ln réponse est un nituchement profond nu « tachnyo » (la chiité) un immense flair politique » avancent ceux des franiens qui pensent y voir clair.

Qom avait été, dés le Moyen Age, un foyer réputé d'études chittes, alors que l'Etat persan ne se rallierait qu'au seizième siècle à l'Imam occulté (l'imam chiite Mohamad El Mahdi, «l'Attendu», descendant du Prophète, qui s'est « caché » en l'an 874 et « reviendra à la fin des temps »). La ville-université connut un regain de prestige au tournant de ce siècle, mais, au moment où naissait Ali-Akbar, elle venait de refuser dans ses mèdressehs l'introduction des langues européennes...

Le refus qomite des disciplines profanes, confirmant une fois de plus que « la science est le trésor perdu des musulmons » (dixit feu l'ayatollah réformateur Motahari), ne fut pas sans conséquences pour M. Rafsandjani, qui, outre soo idiome materoel, le persan, n'a donc appris que l'arabe littéraire. (Un de ses frères a, en revanehe, étudié aux Etats-Unis et un de ses fils en Belgique).

Ceux qui connurent l'étudiaot à Qom, tel M. Mehdi Robani (religieux iranien établi eo Fraoce depuis 1963), décrivent volontiers « so curiosité pour un maximum de disciplines, notamment l'Histoire, alors que ceux n'nyont en vue que les dignités cléricoles se concentrent traditionnellement sur le droit islomique ». D'emhlée, l'élocution faeille et familière du jeune Ali-Akbar lui fit une réputation de « beau parleur », caractéristique très prisée dans les mosquées rurales qui iovitent et rétribuent des prédicateurs en herbe déjà auréolés par leur séjour à Oom.

Uo pieux négociant du Bazar de Téhéran, Mohamad Chanebchi (réfugié politique à Paris depuis 1982), se souvient, lui, d'avoir procuré ao mollah en berbe snn premier minbar (chaire) téhéranais à la mosquée de Salsabil, quartier populeux de la capitale : « Il n'éloit pas particulièrement profund, mais vès élnquent. » En tout cas, entre-temps, Ali-Akbar avait tiré un bon numéro sur l'aveoir en choisissant, canoniquement, comme « mndèle à imiter » l'ayatollab Khomeiny, alors professeur controversé de philosophie musulmane à Qom : « Je suivis durant sept ons les leçons de l'ayatollah-imom qui, par sn personnnlité exceptinnnellement puissante, était mut ò lo fois : chef religieux, dirigeant politique et source d'inspiration générale. »

La période d'Ali-Akbar à Qom avait vu le Bahramanais toucher pour la première fois aux feux de la politique, particuliérement brûlants durant cette décennie 50, où Mussadegh et la nationalisation du naphte, la fuite du chah et son retnur snus umbrelle américaine enflammérent l'Iran entier : « Avec d'nutres révolutionmires, l'aidais à échilrer l'opinion par des conférences, des urticles, mais sans confrontution directe uvec le règime Pahlavi. »

L'affrontement commença lorsque Monhamad Réza-Chah lança sa réforme agraire et attaqua le elergé « réactionnaire », faisant prendre d'assaut en 1963 la frondeuse médresseb Faizien de Qom, où enseignait Khomeiny. A vingtneuf ans, le mollah et homme d'affaires fut interpellé et forcé de passer deux mois en caserne alors que, bahituellement, les religieux élaient dispensés du service militaire.

1964 vit la première véritable arrestatinn de M. Rafsandjani, au cours de l'enquête sur l'assassinat du président du conseil, Mansour. En 1967, nouvelle interpellation « pour nvoir brocardé le couronnement du chuh »; en 1971, en raison de ses « contacts nvec les Modjahidines du peuple » (organisation islamo-marxiste qui mênera plus tard une sorte de guerre civile contre les khumeinistes); en 1972, à cause de son « nppui à des familles de prisonniers politi-

Bref, M. Rafsandjani est un nationaliste intégral très attaché à ce chiisme qui, depuis un demimiliénaire, a su préserver l'originalité perse au sein de l'Islam. L'Occident, que le président connaît peu (il est venu en France avant la révolution pour y réconcilier entre aux des npposants au chah), l'intéresse mais ne le fascine pas.

#### Une vie privée paisible et rangée

Ses solidarités extérieures vant spontanément vers le tiers-monde, ainsi qu'il apparaît antamment dans l'introductinn à son adaptatinn en persan, éditée à Qom, vers 1978, d'Histoire de la Palestine nu le nuir bilan du calonialisme, de l'auteur palestino-jordanien Akram Zeītar: Gandhi, Nebru, Soekaroo, Lumumba ou Ben Bella y sont louangés par M. Rafsandjani avec la même ferveur qu'il manifeste à l'égard de l'Iranien Afghani, fameux penseur panislamique éelairé du dix-neuvième siècle.

Ceux, parmi ses amis ou ses ennemis, qui voient dejà pêle-



ques »; en 1975, derechef pour ses « rapports nvec les Modjahidines », dont il était, assurera-t-il plus tard, « en train d'essayer de corriger la doctrine musulmane déviante ». En tout, selon son entourage, M. Rafsandjani a passé environ quatre ans en prison, durée que d'autres sources ramènent à deux ans.

M. Saddough Vanirie actuel

M. Saddough Vanini, actnel ambassadeur d'Iran près l'UNESCO, fut, en taot qu'étudiant opposant au chah, incarcéré à deux reprises en même temps que M. Rafsandjani: « Il communiquait fincilement ovec les outres prisonniers quelles que soient leurs tendances. Il distribuait in nourriture, jouoit ou ballon et, surtout, commentoit cloirement les textes d'Ali v (premier imam chitic, cousin et gendre de Mahomet).

#### Un religieux atypique

Cette singularité pour un mollah éclate en particulier dans la production écrite (une dizaioe de volumes) de M. Rafsandjani, d'où émerge un titre toot à fait atypique pour uo ancien élève de la plus confite eo dévotion des facultés chittes de théologie: Amir Knbir ou le héros onticoloninliste (Téhéran, 1967 et 1983, 400 p.).

Villageois promu vizir, Amir Kahir, s'il n'avait pas été assassiné, aurait pu être, au siécle dernier, le grand réformnteur de la Perse, transformer ce royaume archaïque en un nouveau Japon. Laïc mais non point antireligieux, Amir Kabir voulait moderniser son pays et en sauvegarder l'indépendance par un vaste programme de formation de cadres scientifiques et militaires, sans pour autant léser l'āme islamo-persane.

Les Pahlavi, admirateurs, eux aussi, d'Amir Kahir, développèrent leur empire sans trop se souident leur empire sans trop se souident ité orientale et, pour finir, aliébèrent des pans importants de la souveraineté nationale au profit des Américains. Dans sa biographie du ministre malheureux, dans ses propres propos, te président iranien s'emploie, pour sa part, à démootrer que les méthndes et les machines des étrangers, en dépit de leur valeur, ne doivent pas être utilisées de manière à léser la personnalité culturelle de la population, donnée essentielle à ses yeux.

mêle eo Akbar-Chah, le « réintroducteur de l'Amérique en Iran », le 
« père de lo future démocratie iranienne », nu le « promoteur d'une 
égalité effective entre les sexes » 
risquent d'être déçus. Evidemment, Téhéran renouera avec 
Wasbington pour peu que les 
Etats-Unis ne conservent pas une 
préseoce militaire trop voyante 
dans le golfe Persique; mais 
plutôt que vers l'Atlaotique, le 
chef de l'Etat iranien lorgne vers 
la Méditerranée, vers l'Europe, 
« politiquement sans donger pour 
l'Iran », et particulièrement vers 
les Français, auxquels, dès 1981, 
celui qui n'était encore que président du Parlement de Téhéran 
lança par voie diplomatique, mais 
en vain à l'époque: « Venez donc 
fuire des affaires chez nous! Effacons le passé » Aujourd'hui, c'est 
à un prochaio sommet avec 
M. Mitterrand que se prépare 
M. Rafsandjani, qui est également 
aux petits soins avec Bonn.

aux petits soins avec Bonn.

Quant à la « démocratie » ou à la « libérotion » de la femma, ces mots ont de nos jours à Téhéran le même écho qu'y rencontrait il y a cent ans le discours sur la « civilisation » que l'Europe voulait alnrs imposer au reste de la planète. Or la très ancienne nation iraoienne tient à « sa » civilisation, à « sa » démocratie (la choura ou consultation) et estime que les musulmanes disposent d'« un statut différent des mâles mois nun puint inégolitoire. En Occident vous ne cachez pas vas femmes, mais vous dissimulez vos vieillards dons des mourairs. »

Il faut se persuader que le revoilemeot des femmes, ordonné par Khomeioy dès 1979 et qui cootinue d'être obligatoire même pour les étrangéres, correspond toujours à une aspiratiou communautaire très profonde, simplement parce que le voile est une prescriptinn coranique. Tnut au plus M. Rafsandjani a-t-il indiqué que les couleurs sombres du tchador ou du surtout o'étaient pas indispensables.

Quant au « muringe temporaire » ou « mariage de plaisir », encouragé cette année par le chef de l'Etat iranien et qui coocerne, dans le respect des convenances sociales chiites, les femmes céihataires et les hommes, mariés ou non, il n'y a là aucune inoovation puisque ce genre d'uoion est cnoforme à la théologie du chiisme. Ajoulons que « Raf » est monogame, comme la plupart des dignitaires iraniens contemporains, à l'exception notoire de l'ayatullah Muussavi-Ardaheli (mais évidemment les mariages provisoires appartiennent à la vie strictement intime et ne sont donc pas annoncés).

L'bnmme privé Rafsandjani passe pour paisible et rangé: levé pour la prière de l'aube, habituellement il ne se recouche pas, préférant quitter, avant les gigantesques encombrements de la capitale, sa résidence personnelle, une demeure bourgeoise de Djamaran, sur les hauteurs buppées de Téhéran, pour son banean, une ancienne villa Pahlavi des années 40, située nvenue Pasteur, dans le centre-ville.

Après avoir ingurgité l'ordinaire offert par la cantine de la présidence, généralement à base de riz, viande et yaourt, le président s'accarde nue sieste et regagne tard le soir sun logis, après les embarras du trafic. Son escorte est légère hien qu'il ait été victime, au début de la révulntinn, d'un attentat de la part du groupe terroriste musulman anticlérical Forqan, depuis lors disparu.

La sidélité paraît être le sentiment dominant de M. Rassandjani à l'endroit de ses proches, notamment sa famille, hélas! pour lui assez numbreuse... Comme parmit tant de responsables d'Orient ou d'Occident, la fermeté – voire la dureté, évidente, en dépit des formes, dans l'itinéraire politique du ches de l'Etat tranien (voir entre autres les réceotes exécutinns en prison de Modjabidines du peuple) – paraît faire place à une large indulgence dès lurs que joue l'élément familial. On retiendra l'implicatioo, an reste certainement voulne an départ par le père, de son sils Mohsen, dans l'Irangate, assortie d'une visite nocturne de la Maisnn Blanche avec le lieuteoant-colonel Oliver North pour guide... Néanminns, ce n'est pas cet épisode rocambolesque qui a le plus nui à l'image du maître de Téhéran. On commence à cumpter les sonctions administratives, médiatiques nn écoonmiques occupées par des membres de la famille présidentielle.

#### Des centaines de « sacristies »

Réfléchi, patient, attentif, sachant écouter et contrôler aussi biez ses mimiques que ses regards, usant à l'occasinn d'une pointe d'bumour nn d'expressions populaires, n'ayant pas corrigé son accent provincial, M. Rafsandjani offre un profil eterrien », eprosaïque », qui tranehe et séduit, en contrepoint d'un milieu de prélats vninntiers sentencieux. Ce n'est dnoc pas seulement parce qu'il a succédé à une figure bistarique hors dn commun qu'Ali-Akbar Haebemi-Rafsandjani fait souvent peoser à Georges Pompidou et à son opiniâtreté paysanne.

Le président iranien ne semble pas toutefois disposer de la même fibre artistique que le successeur de De Gaulle. La culture lul importe, mais apparemment moins pour son côté eréatif que pour la sauvegarde de ce qui existe déjà en matière de religion, langue et coutumes, href de ce patrimoine « idéologique » quelque peu malmené, il est vrai, par la « moderoisatioo » façoo Pahlavi. Le propos rafsandjaoien serait plutôt de remettre d'ahord d'aplomb le «trépied classique islamité-franité-modernité», selon la formule du sociologue Ebsan Naraghi. Pour les nouveautés, oo verra plus tard... Idem en matière d'échanges culturels avec l'étrandecoanges cultureis avec l'etran-ger, ob la restauration de la préfé-rence culturelle pour la France, traditionnelle en Iran du dix-sep-tiéme siècle à Khomeiny, n'est apparemment pas pour l'instant un souei présidentiel. Eccore que les deux cents étodiants envoyés dans l'Hexagone cette année et la forte délégation d'artistes persans atteoduc au Festival d'Avigooo augurent peut-être d'un touroaot. Deux influents collahorateurs de M. Rafsandiani soot de formation supérieure française, le premier vice-président de la République. M. Habibi, traducteur de Bergson, le conseiller seientifique,

Le suspense qui entoure M. Rafsandjani n'est ni religieux, ni social, il est politique et économique. Ce dirigeaot si différeot de Khomeiny par sa bonhomie et son absence de passinn religieuse, mais qui sut gagner la ennfiance de l'ombrageux imam et devenir, sans éclipse durant uo quart de siècle, soo priocipal homme de coofiance, saura-t-il libéraliser un minimum et récupérer sans casse les éléments d'un ponvnir qui, à la faveur du rôle majeur de la mollarehie dans le renversement du Roi des rois, sont maIntenant éparpillés duns des ceotaines de « sacristies » dont beaucoup se prétendent impreoables? Il y a plus de t00 000 religieux en

Jusqu'à présent, le présidenthodjatnlesiam a su réduire en douceur, onn sans reculs tactiques (en

remerciant par exemple, cette année, un ministre de la santé qui lui était très cher), les oppositions internes an régime; déplacant peu à peu bors des centres vitaux les mollahs réfractaires à son antomoitans refractaires a son anto-rité; entourant d'égards mais lais-sant sans charge effective le fils de Khumeiny, Ahmad, punrvu du titre officiel et poétique de « sou-venir de l'imam »; s'entendant à merveille avec l'ayatnllah-guide Khamenel, qui exerce la «règence théologique» (vélayat-e-faguih) en attendant le retour de l'Imam caché et occupe donc la première place de la biérarchie étatique; eformant la Constitution, hier afin de supprimer la fonction de premier ministre, encombrante puur le chef de l'Etat, demain peut-être pour pouvoir demeurer plus longtemps aux commandes. Car, aux termes du texte actuel, il ne reste à M. Rafsandjaoi au mieux que six aos de présiden deux ans du reliquat de l'actuel mandat, plus les quatre années découlant d'une éventuelle réélec-tion. D'ici là, il devra, en 1992, gagner les législatives, car le Parlement actuel est quelquefois bien incommode, avec une moitié d'np-

Snn sang-froid, son étonnante eapacité à coovaincre, sa rapidité pour jauger les partenaires, que Khomeiny appréciait tant chez lui, son goût très pronnncé pour la négociation, son hahileté proverbiale au point de démoraliser par avance ses adversaires, son utilisation savamment dosée de la tagiyn ebitte (la « dissimulation » ou. si l'on préfère, les restrictions mentales chères à nos Jésuites) rendent optimistes les partisans de M. Rafsandjani. « S'il voulnit, il réussirait même à nous folre porter à tous ln cravate » (symbole hunni de l'occidentalisatinn), a grommelé un jnur un de ses détracteurs, l'ayatollah Moussavi-Ardebili.

Les observateurs économiques sont plus perplexes. On a beau avnir été avec succès trésorier et émissaire d'un chef révolutinonaire charismatique, ministre de l'intérieur d'une révolution triompante, commandant en chef efficace d'une armée en guerre mais, personnellement, faisant pencher la balance en faveur de la paix avec l'Irak, pivot d'un feuilleton international (l'Irangate) destine à équiper ladite armée, président d'un Parlemeot remuant durant oeuf ans, enfin chef d'Etat gérant avec brin les intérêts de son pavs lors du récent conflit dans le gulfe Persique, on pent néanmanins se trouver comme paralysé face à la sorte d'anarchie qui caractérise aujourd'hui l'économie et l'administration de l'Iran.

#### «Encore un peu de patience !»

Désorganisée par la révolution, la guerre et l'afflux de réfugiés (plus de quatre millions de personnes veoues d'Afghanistan et d'Irak, soit un quart de tous les «déplacés» do monde entier), en proie à une hausse galopante des prix de détail qui pénalise fortement les elasses populaires urbaioes (longtemps principal soutien du régime et aujourd'hui de plus en plus critiques et impatientes, voire parfois franchement hostiles), l'économie iracienne « n'en peut plus d'attendre san M. Pinay», comme on dit à Tébé-

ran.

« Mun pays o besoin de techniciens notinnaux efficaces, d'une odministration capable et honnète, d'une bonne information éconumique et de la sécurité juridique », note l'ancien président Baoi-Sadr (1980-1981) dans sa retraite versaillaise. « Ce qui entrave tout, c'est l'inexistence d'un Etot de drait », répond en écho dans son exil parisien l'amiral Madani, ancieo candidat mossadeghiste à la présidence de la République. Or les spécialistes iraniens, qui pourraieot preodre le taureau par les cornes, existent; mais ils sont en Europe ou en Amérique et hésitent à revenir en Iran, «tont qu'un islam juridique étrait l'emportera sur le côté nrnngeant du chilsme ».

Ali-Akbar Hachemi-Rafsandjani ne se décourage pas pour autant, car il voit bien que jamais, au cours des deux siècles écoulés, l'Iran, malgré ses hlocages internes avérés, n'a cu aotant de cartes en main: plus d'ennemis potentiels sur les frontières depuis l'affailhissemeot de l'Unioo soviétique et de l'Irak, point de dette extérieure, et un revenu pétrolier qui devrait atteiodre cette année près de to0 milliards de francs! « Tour ce dont j'ai besoin, nous déclarait il y a quelque temps te président iranien, c'est d'un peu de durée et surtout d'encore un peu de patience de la part de mon peuple. »

\* -18 W2 V P 4

- --

The state of the state of

Comments of March

e tempo con 😹 🎉 🎉

-

contraction to the

A STATE OF

The second secon

En atteodant que M. Rafsandjani puisse « ramener le train iranien de la station Révolution à la station Etot », les temps risquent d'être encore durs à Téhéran.

encore durs à Téhéran. J.-P. PÉRONCEL-HUGOZ

حبكنا من الاجل



### PROCHE-ORIENT

#### LIBAN

### Les milices ont restitué une partie de leur armement

BEYROUTH

Aucun incident majeur n'a mar-

de notre correspondant

qué le journée du 30 evril, échéance eruciale dans le pro-gramme établi ponr la dissolution des milices et la restauration de l'autorité de l'Etat. L'ermée a'est déployée, d'une part, dans ce qui fut le fief de la plus grande milice chrétienne, celle des Forces liba-naises de M. Samir Geagea, et, d'autre part, dans la zone du pins important groupe nemé du pays musulman, le Parti socialiste progressiste (PSP-druze) de M. Walid Joumblatt. Ce dernier a bien manifesté quelque humeur, dénigrant le gouvernement dont il est membre mais, pratiquement, il n'a pas remis en cause le processus de pacification, tandis que M. Geagea jouait à fond le jeu de sa reconversion dans l'action politique.

10 AG

M. Kalenda at

protections on the way

Contract per m

MANAGE ALTERNATION OF THE PARTY OF THE PARTY

My de diffe in

MANUAL WANTED IN

MANAGER TO SERVICE TO manufacture of the second

to read the second

to the state

4. Th 19744

Sugar Bio -

A sale provide translated property

360 X 44 1 8

A Cramany

MARKET A PROPERTY AND

AL CHEST TWO

4.5

~ : 11

Water and the same

The second

M / /

Argenta. Na skipalia

٠..

11415

Agree March

\$1.50 \text{3.5} \text{3.5}

of tarrens.

April 24 19

化原数数数 化硫酸 人

20.00 8000

20,000,000

18.

. .

3.500

Parce.

4 355

4 A 17 C A

C'est dans une atmosphère assez détendue, malgré les grincements des derniers jours, que les armes ont été livrées par les milices. Mais une petite partie senlement : le matériel enlevé à l'armée au cours des divers épisodes de la guerre civile. Le PSP a ainsi rendu quatre blindés et dix camions, Amal, une des milices chiites, les Maradas (ebrétiens) de la familie Frangié, le Baas, le Parti coummuniste ont

également rendu quelques armes. Les Forces libanaises (FL), la milice de laim la mieux dotée - et aussi la plus réticente à se dessaisir de son arsenal tant que les organisations paramilitaires étrangères ne l'auraient pas fait - a remis au total trente-huit chars, trente-cinq véhicules blindés, près de trois cents camions et jeeps, cinq héli-coptères (plus onze endommagés), cent trois canons de divers calibres, quarante-neuf lance-roquettes

Les FL n'ont pas dit ce qu'elles alleient faire de l'équipement qu'elles ne restituaient pas à l'armée, c'est-à-dire l'essentiel : environ cent ciequante pièces d'artille-rie d'origine irakienne, un nombre equivalent de transports de troupes chenillés, d'origine israélienne, ainsi que de très nombreux véhi-cules. Mais ce n'est un secret pour personne que ces armes ont pria et vont prendre le chemin d'Israël pour être éventuellement reven-

Des deux milices chiites, l'une. Amal, a carrément diasous sa branche militaire; l'antre, le Hez-bollah, qui possédait peu d'armes lourdes, les a repliées dans son fief de la Bekaa, qui reste pour l'ins-tant en-debors de la zone désar-

**LUCIEN GEORGE** 

#### TRAVERS LE MONDE

#### ALBANIE

M. Ramiz Alia réélu à la présidence de l'Etat

En l'ebsance d'un candidat da l'opposition, M. Ramiz Alia a été réélu, mardi 30 evril, à le présidence de l'Etat albanais par le Parlement. M. Remiz Alia, qui éteit opposé à un autre communiste, M. Namik Dokle, rédacteur en chef du journal du Parti du travail (communista), a recueill 68 % des voix. Les élus da l'opposition se sont ebstenus. Le dirigeant communiste avait perdu son siège de député lors des récentes élections islatives bien que le Parti du travail (communiste) alt remporté les deux tiers des voix. M. Ramiz Alia désignera un premier ministre, probeblement dea catta semaine. Il davrait reconduira dens ses fonctions l'actuel détenteur du poste, M. Fatos Nano, trente-neuf ans. - (Reuter.)

#### ISLANDE

Les conservateurs

et les sociaux-démocrates ont formé une coalition

Les Islandais, habitués aux nombreux tours de piste qui suivent habituellement lae élections, n'en aont pas encore ravanua ; il n'a fallu qua quatre jours eux conservateurs et aux sociaux-démocrates pour constituer un nouveau gouvernement. Les élactions législatives du 20 evril evalant accordé una très légère majorité aux formationa de geucha, meia le Perti social-démocrata (15 % das voix) décidait da faire siliance avec la grand parti de l'Indépendence (droita Ilbérala, 38 % des voix). Les sociaux-démocrates paront à la têta de cinq ministères, soit autant que les conservateura, mais ces demiers obtiennent das poates plus importants at le premiar ministre, M. David Oddsson, maire de Reykjavik, eat issu de leurs rangs. La nouvelle coalition devrait être plus atlantiste et plus ouverte aur l'Europe que le précédent gouvernement. - (Correspondance.)

B ROUMANIE : investiture do pouveau gouvernement. - Le nouveau gouvernement roumain, formé par le premier ministre, M. Petre Roman, a été investi. mardi 30 avril, à Bucarest par la Chambre des députés. Deux des vingt et un ministères - jeunesse et sports, traveux publics et amenagement du territoire - n'ont ou être pourvus du fait du refus de la Chambre des députés d'investir les personnalités pressenties par le mettre un terme aux violences chef du gouvernement. - (AFP.)

#### SOUDAN

Scepticisme de l'opposition face à l'offre d'amnistie du général Béchir

L'annonce mardi 30 avril du chef de la junte au pouvoir à Khartourn, le général Omar Hassan El Béchir, d'une emnistie valable pendant un mois en faveur des opposants au régime a été accueillie avec scepticisme dans les rangs de l'opposition soudanaise su Caire. Celle-ci considère en effet catta annonce comme un signe d'affaiblissement du régime, soumis à de multiples pressions, tant intérieurea qu'axténeures. Cas opposants se sent cependant de la levée de l'assignation à résidence impoeée, depuis leur sortie de prison, à l'ancien premier ministre Sadak El Mahdi, dont le gouvarnament démocratiquement élu avait été renversé an juin 1989 par le général Béchir, et à M. Mohammed Ibrahim Nougoud, secrétaire général du Parti communiste soudenais, dissous après la coup d'Etat.

Le numéro un soudanaia, qui avait annoncé lundi l'élargissemant de ∉tous les prisonniers politiques», e renouvelé mardi sa décision d'amnistier e tous ceux qui ont porté les armes » contre le régime. Cette mesure, a-t-il précisé, a applique « à tous les opposants à la junte militaire, même ceux qui se trouvent à l'étranger», et est valable pendant un mois. Les milieux officiels soudanais, comme l'opposition, estiment entre 300 et 350 le nombre de prisonniera politiquas ectuellament détenus dans la pays.

Les milieux da l'opposition justifient laur scepticisme an rappelant que le général Béchir, qui a annoncé fin mars l'entréa an vigueur du Code pénal istamiqua dans las régiona des pays à majorité musulmana, e déià fait dena la passé une « telle offre d'amnistie sans lendemain ». Dans ces mêmes milieux on affirme que, quend le général Béchir cannonce la libération d'un prisonnier, il en arrête vingt-cinq dans le même temps». - (AFP.)

AFRIQUE DU SUD : M. Mandela rejette l'invitation du président De Klerk. - Le vice-président du Congrès national efricain (ANC), M. Nelson Mandela, e rejeté l'invitation du président De Klerk à une rencontre tripartite avec le chef du parti zoulou Inkatha, M. Mangosuthu Buthelezi. Cette proposition e n'est qu'un écran de fumée », a estimé M. Mandels en ajoutant : « Je ne ferai pas partie de cette troika. » Les ponts ne sont cependant pas rompus entre le gouvernement et l'ANC, qui donne jusqu'au 9 mai au président De Klerk pour libérer les prisonniers politiques et dans les cités noires. - (Corresp.)

par les Américains, envisagent-ils une attaque préventive contre le Corée du Nord le jour où celle-ci sera sur le point de posséder l'arme nncléaire? Qui, si l'on en croit une déclaration récente du ministre de la défense de Séoul, M. Lee Jong-koo. Mais quelques heures plus tard, le ministre a dû revenir sur des propos qui avaient suscité un certain effroi à Séoul et provoqué une céaction courroucée de Pyong-yang, considérant que cette décla-ration était une « déclaration de

Devant l'Assemblée nationale, le ministre précisait quelques jours plus tard que la Corée du Sud et les Etats-Unis devraient prendre toutes les mesures politiques et diplomatiques possibles afin de prévenir une guerre nucléaire dans la péninsule. Le mensuel Chosun,

#### CORÉE DU SUD

#### Deux jeunes gens ont tenté de s'immoler par le feu

Des dizaines de milliers de Coréens du Sud reclamant la sémission ai Tae-woo ont affronté la police anti-émeutes, mercredi le mai, et pour la deuxième fois en trois jours un étudiant a tenté de s'immoler par le feu.

Dens un message, le jeune homme e expliqué son geste en dénonçant la mort d'un éludient sous les coups de la police, ven-dredi (le Monde du 30 avril). Une étudiante de Kwangiu a tenté de se suicider pour les mêmes raisons lundi. Les médecins ont peu d'espoir de sauver les deux jeunes

A Séoul, bravant l'interdiction de célébrer la Fête du traveil, quelque 15 000 étudiants et ouvriers ont défilé dans les rues, après un rassemblement sur le campus de l'université de Yonsei. A Kwangju ville située à 300 km au sud-ouest de Sécul, environ 10 000 étudiants et ouvriers se sont rassemblés pour dénoncer la police, a rapporté l'agence officielle Yonhap.

Arrivé mercredi soir à Séoul, en provenance de Nouvelle-Zélande, pour une visite de trois jours, le premier ministre, M. Michel Rocard, a décidé, en concertation avec les autorités sud-corcennes, d'annuler se visite prévue pour jeudi à l'université de Séoul.

De son côté, le Corée du Nord a renoncé à envoyer en Corée du Sud son équipe de football, qui devait se rendre jeudi à Séoul en vue de former une seule équipe coreenne pour un tournoi prevu pour juin au Portugal. « L atmosphère est imprévisible après la tra-gédie de l'étudiant battu à mort », a indiqué le président de l'Associa-tion nord-coréenne de football. —

□ TAÏWAN : la loi martiale reste en vigueur aur les fles Quemoy et Matsu. - Le ministère taïwanais de la défense a annoncé, mercredi le mai, que la loi martiale resterait en vigueur sur les îles Quemoy et Matsu, en dépit de le levée de l'état d'urgence, qui a mis officiel-lement fin, du côté nationalisle, à quatre décennies de « rébellion communiste » (le Monde du 2 mai). La loi mertiele s'epoliquant aux deux petites îles nationalistes s'anpliquera tant que Pékin n'aura pas annoncé sa renonciation à l'usage de la force pour réunifier la Chine, e precisé un porte-parole du ministère. - (AFP.)

### **ASIE**

CORÉE DU NORD : refusant une inspection de ses sites

### Pyongyang entretient le doute sur sa capacité à produire l'arme nucléaire

le ministre sud-coréen dea de mars un article documente sur affaires étrangères, M. Lee un « plan d'urgence » américano-coréen de bombardements préven-Seng-ock, en visite è Washing-ton, se sont déclares « préoccutifs des installations nucléaires de pés», mercredi 1" mei, per le refus de le Corée du Nord de signer un eccord de vérification du traité international de nonprolifération nucléaire. L'administration américaine redoute que le Corée du Nord ait les moyens de produire des ermes atomiques, grâce à un réacteur nucléaire ainsi qu'è une usine de retraltement pouvant produire du plutonium.

SÉOUL de notre envoyé spécial

Les militeires sud-coréens, aidès

Le président George Bush et

la République populaire démocra-tique de Corée (RPDC). Le risque, souvent évoqué, de voir la Corée du nord possèder l'arme nucléaire dans deux à trois ans semble aujourd'hui s'être précisé. Que le président Kim Il-sung ou son fils et héritier, M. Kim Jong-il, puissent un jour evoir le doigt sur un détonateur nucléaire serait un grave facteur de destabili-

généralement sérieux, publiait

Dour sa part dans son numero

sation régionale. La Corée du Sud poursuit un ambitieux programme de développement de l'énergie nucléaire, mais elle a renoncé dans les années 70, sous la pression de Washington, à s'engager dans la production d'armes nucléaires.

Les Soviétiques sont préoccupés par le refus de Pyongyang de lais-ser l'Agence internationale de l'énergie atornique (AlEA) inspec-ter ses sites nucléaires : le porte-parole de M. Gorbatchev a affirmé, lors de la visite du président soviétique à Tokyo, que l'URSS suspendrait ses livraisons de fournitures nucléaires à la RPDC si elle persistait dans ce refus. Reste la Chine, vers laquelle Pyongyang, abandonnée par Mos-cou, se tourne de plus en plus. La fourniture par les Chinois d'une centrale nucléaire à l'Algéric peut laisser à penser que Pékin serait peut-être moins regardant que

#### Une menace encore potentielle

Plusieurs facteurs semblent confirmer que la menace nucléaire nord-coréenne, encore potentielle, n'en existe pas moins. En février, selon des experts japonais de l'uni-versité Tokai à Tokyo, l'examen de photographies prises par un satel-lite d'observation français dans la

région de Yangbyang, à quatre-vingt-dix kilomètres au nord de Pyongyang, tendait à confirmer les informations fournies par les services de renseignements américains et sud-cordens Scion des experts, on peut distinguer sur ces elichés un réacteur nucléaire, des laboratoires de recherche, et une installation qui pourrait ètre une usine de retraitement. Un second reacteur parait être en construc-tion. Ces indications, qui confirment l'existence d'une centrale nucléaire au Nord, n'apportent cependant pas la preuve que la RPDC est bien en train de se doter de l'arme nucléaire, soulient le

Disposant de ressources en uranium, ayant forme depuis vingt ans des ingénieurs atomistes en Chine et en URSS et disposant aujourd'hui d'une centrale, la RPDC peut logiquement esperer pouvoir fabriquer au milieu de la décennie des armes nucléaires destinées par exemple à équiper les fusées Scud qu'elle produit déjà. L'ambiguité de l'attitude des Corcens du nord entretient le doute. Radio-Pyongyang a admis en sévrier que des recherches en matière nucleaire étaient effectivement mences à Yongbyong, mais en vue d'une utilisation pacifique de l'atome.

spécialiste japonais des questions stratégiques, M. Makoto Momoi.

Pour les observateurs américains et japonais, Pyongyang qui, sous la pression sovietique, a signe en 1985 le traité de non-prolifération, joue du doute dans plusieurs opti-ques. Tout d'abord, dans l'espoir de rehausser une image internalio-nale entamée à la suite des revers diplomatiques de ses derniers mois (en particulier l'établissement des relations diplomatiques entre Mos-cou et Scoul) : c'est la perception qu'un pays est capable de produire. ou possède, l'arme nucléaire qui constitue un élément de puissance, rappelle M. Yu Suk-ryul, président de l'Institut de recherches sur la

sécurité nationale à Sécul, Sur le plan diplomatique, Pyongyang utilise la menace de devenir une puissance nucléaire pour obtenir un retrait des troupes américaines du sud de la péninsule (avec les armes nucléaires qui v sont installées)

#### Ballon d'essai amėricain

Dans son discours du te janvier puis dans une interview. le 20 avril, au quotidien japonais Mainichi, le président Kim Il-sung a clairement lie la question de l'inspection des installations nucléaires nord-coréennes à une opération analogue (ou à un retrait) des équipements américains installés au sud the Monde date 21-22 avril). Dans le même temps, la RPDC, dont l'économie traverse une phase des plus critiques, espère négocier avec les Japonais au plus haut prix, en termes d'assistance, l'inspection de leurs installations nucléaires.

Le chantage du faible auquel se livre le président Kim Il sung pourrait être le prélude à une négociation. Les Etats-Unis semblent en effet envisager un retrait de leurs propres armes nucléaires de la partie sud, en échange de garanties de dénucléarisation de la péninsule. Le général américain John Vessey, qui servit en Corée, et M. Gaston Sigur, ancien secrétaire d'Etat adjoint pour les affaires asialiques, ont récemment déclare au cours d'un seminaire à Washington que les armes nucléaires américaines pouvaient être retirées de Corée du Sud sans compromettre la sécurité de celle-ci. Déclarations que l'on interprête comme un ballon

PHILIPPE PONS

# Côte Est. L'Amérique pour 1095 F.



Si vous pensaz que l'Amélique se limite à New York, vous prenez le risque de passer à côté de toutes ses autres merveilles. Découviez-les avec la Tweilpass de TWA. C'est le moment d'en profiler. Le Twanpass vous or vie le réseau intérieur TWA pour seulement 365 F par vollet vous ofire le chort paimi une centaine de destinations. Alors, si vous pensez, en plus, aux tants tres avantageux que TWA pratique en ce moment au-dessus de l'Allantique, c'est vraiment maintenant qu'il faut découvrir l'Amétique! Appelez tout de suite votre agence de voyages ou TWA au 47 20 62 11, Reservez vite votre super Twairpass. Vous partirez à ces conditions si vous achetez vos billels avant le 15 mai 1991. LE MEILLEUR DE L'AMERIQUE .

Validité 7 jours man, 30 jours mux. 3 coupous mm. 5 coupons max. Le 🖰 vol doit être effective au plus total le 30 join 1991 Tarils sonnis à des conditions particulieres de cente de transport et sujets à approbation gouvernementale.

# M. Eltsine a été applaudi par les mineurs de Sibérie

Une semaine après evoir eigné leur trêve politique, M. Gorbatchev et M. Eltsine se trouvaient, mercredi 1º mai, chacun de son côté face à ses propres troupes. Tendis que le président soviétique assistait à Moscou eux cérémonies du 1º mai. M. Eltsine a réussi le tour de force de se faire applaudir par ceux que la « déclaration commune » du 23 avril et son appel é la fin des grèves avaient le plus troubles : les mineurs du Kouzbass, en Sibérie, qui attendent que le pouvoir central accepte leur transfert sous juridiction russe pour suspendre leur grève lancée il v e deux mois.

#### NOVOKOUZNETSK

#### de notre envoyée spéciale

« Et lo vodka, Boris Nikoloïevitch? : la question fuse de la foule de cinq mille à dix mille personnes assemblées sur une des places cen-trales de Novokouznetsk - en fait, un terrain vague bordé d'HLM et de chantiers abandonnés eouverts de poussière noire. Dans cette ville de 700 000 habitants où le travail est sans doute plus dur encore qu'en Europe d'avant-guerre et où des mineurs vivent sans eau courante, la seule consolation, la boisson nationale, est maintenant rationnée à une bouteille par mois.

«La vodka, comme le Kremlin, il faut l'arracher au pouvoir central». repond M. Boris Eltsine sans se démonter. La foule rit, applaudit et continue à l'interroger sur les prix et les problèmes du jour. Le courant passe, mais l'événement que constitue la présence en Sibérie, le 1ª mai, du seul vrai candidat à la présidence de Russie n'a pas drainé les grandes

foules de Novokouznetsk, L'explica-- les comités de grève, qui sont devenus le vrai pouvoir local de l'aveu même des communistes déchus - est que les mineurs ne croient plus en la magie d'un «bon tsar», quel qu'i sic après les grèves de 1989 et 1990, que les syndicats officiels n'ont pas su ici récupérer, ces mineurs voteront pourtant massivement pour M. Boris

Arrive lundi a Novokouznetsk tres

tendu, il a su cependant saisir les quelque six cents représentants des comités de grève de la région qui l'at-tendaient dans une salle, mésiants et presque hostiles. Sans jamais leur demander formellement d'arrêter la grève, M. Boris Eltsine a expliqué que «déclaration commune» du 23 avril avait une tout autre valeur que les accords passés auparavant avec M. Gorbatchev, et non respectés: cette fois-ci, huit autres Républiques sont co-signataires et décide-raient le cas échéant, a-t-il affirmé, de signer seules un traité d'Union si le président soviétique tentait de se dérober à nouveau vers un centralisme musclé. C'est cette déclaration, ajoutait M. Boris Eltsine, qui lui a permis de venir au Kouzbass les Mercredi 1º mai, devant la foule, il

a signé un décret prévoyant le passage sous la juridiction de la Russie de toute l'industrie minière située sur son territoire. Les mineurs gagneront une « Indépendance économique totale e, a-t-il dit, assurant que la Russie ne créera pas de ministère pour gérer ce secteur comme le faisait le vernement central. Tout en maintenant des subventions, la Russie ne réclamera en outre qu'une part réduite des éventuels gains en devises de ses mines. Le gouvernement sovié-tique sera d'accord et un protocole doit être signé à ce propos le 5 mai à



Moscou, dans le cadre de la commission qui travaille déjà au transfert des compétences entre l'Union soviétique et la Russie, a encore assuré M. Elt-

La réalité est sans doute plus complexe et aléatoire. Certains des dirigeants des comités de grève, qui ont passé deux jours à mettre au point le projet de décret avec le vice-premier ministre du gouvernement de Russie, M. Iouri Skokov, qui accompagnait M. Eltsine, restaient encore méfiants. Les comités ont donc reporté au 7 mai leur décision d'appeler à une «suspension» de la grève. Le noyau dur des mineurs du Kouzbass est cependant soumis à une rude pression

par la reprise du travail dans d'autres mines de Russie et d'Ukraine, à la suite d'accords similaires signés le mois dernier. Et, même s'ils sont sans illusion sur une amélioration rapide de leur sort du simple fait d'un transfert dans le cadre russe, les mineurs sont sensibles au brevet de « pionniers de la réforme économique» que leur a décerné M. Boris Eltsine, «Ce que le pouvoir soviétique n'a pas su faire, les grévistes l'ont imposé, et il ne faudra plus jamais qualifier leur mouvement de destructeur», a-t-il déclaré sous les

Cet hommage aux grèves est exactement opposé à ce que dit la «déclaration commune», mais M. Gorbat-

#### Plusieurs dizaines d'Arméniens auraient été tués en Azerbaïdjan et en Géorgie

Vingt-trois à vingt-sept Arméniens ont été tués lorsque l'armée soviétique a donné l'assaut mardi 30 avril à leur village. Guetaeben. dans le nord du Haut-Karabakh, a affirmé mercredi le premier ministre de la République d'Armenie, M. Vasken Manoukian,

D'autres sources arméniennes, à Moscou, portent le nombre de morts à trente-cing. Selon M. Manoukian, qui a pris la parole à la télévision armenienne Guetachen est « tombé » mereredi à une heure du matin, mais douze soldats soviétiques ont été pris en otages par la population arménienne de ce village de 2 000 habitants situé, comme l'enclave du Haut-Karabakh, en République d'Azerbaīdjan. Selon l'agence Armen Fax, le président de la République d'Armenie, M. Levon Ter Petrossian, tente en vain depuis de joindre M. Gorbatehev au téléphone. La télévision soviétique a confirmé, mereredi soir, que de violeots combats s'étaient produits dans la région, mais sans en préciser le lieu ni le bilan.

SOPHIE SHIHAB Par ailleurs, le vice-président M. Ryjkov prêt à se présenter con-tre M. Eltsine. – L'ancien premier ministre soviétique, M. Nikolaï Ryjgéorgien du Parlement d'Adjarie. une République autonome dépendant de la République de Géorgie. kov, s'est déclaré prêt, dans un entretien avec la Komsomolskaia Pravdo publié mercredi le mai, à se présenter a été tué par balles dans la nuit de lundi à mardi en pleine réunion au Parlement, scion l'agence Tass. Un vice-premier ministre géorgien et le président du Parlement adjar ont été grièvement blesses au cours du même ineident. - 1.1FP

### En visite en Chine

### M. Roland Dumas a réclamé une amnistie pour les victimes de la répression de 1989

M. Roland Dumes a terminė, mercredi 1" mai, par une brève escale à Canton où doit être prochainement créée une école française, sa visite officielle en Chine. Le matin, avant de quitter Pěkin, il avait lancé un appel eux autorités chinoises pour qu'elles accordent une amnistie aux victimes de le répression de 1989. Rendent compte de cette visite, le presse officielle chinoise mettait l'accent jeudi sur la reprise du dialogue politique avec Paris, sans la moindre allusion à la question des droits de l'homme. Jeudi. M. Dumas devait présider à Hongkong une réunion des ambassadeurs de France en Asie. HONGKONG

#### de notre envoyé spécial

Les relations franco-chinoises gelées en 1989 au lendemain de la répres-sion du Printemps de Pékin, ne sont pas «normalisées » à l'issue du bref voyage que vient d'effectuer M. Dumas en Chine. Tel est le juge-ment du ministre français des affaires étrangères qui a fait dépendre, mer-credi le mai, au cours d'une confèrence de presse donnée dans la capi-tale chinoise, une « complète normolisation » d'un « grand pardon », d'un » pardon général sous forme d'annistie » qui serait accordé par les autorités aux victimes (dont on ignore le nombre car beaucoup ont été incar-cèrées à la suite de décisions adminis-tratives et non judiciaires) de la tratives et non judiciaires) de la répression de 1989. Les relations fran-co-chinoises ne redeviendront « normales», affirmati M. Dumas, que « lorsque cela sera accompli». La veille, il avait regretté que pour les autorités chinoises la notion de normalisation ne s'applique qu'aux rela-tions extérieures et qu'en politique intérieure on en soit encore «au relour à l'ordre et à la reprise en

La très nelle mise au point de M. Dumas a cu lieu au lendemain de sa rencontre mardi avec M. Li Peng. le premier ministre, et M. Jiang Zemin, secrétaire général du Parti communiste. Le ministre français a été lout panieulièrement irrité par une remarque liminaire de M. Li Peng, faite en présence du « pool» de

journalistes charges de couvrir le début des entretiens. Pour le premier ministre chinois – dont on s'accorde, au sein de la délégation française, à dire qu'il en est resté pour 95 % à la langue de bois - la seule venue de M. Dumas marquait « la normalisa-Uon des relations franco-chinoises v.

Pour mieux enfoncer le clou, le ministre français a remis sur la table le projet d'envoi à Pékin d'un groupe de juristes indépendants qui seraient irgés de s'informer de la situation faite aux prisonniers, tant auprès de l'administration que des magistrats chinois. Les autorités chinoises ont donné leur accord de principe à la venue de cette mission qui, dans l'es-prit de M. Dumas, devrait avoir lieu dans un délai de trois mois. Rien n'indique pour l'instant que les juristes français pourront rencontrer des prisonniers ou leurs familles. La concession faite à M. Dumas n'est pas entièrement nouvelle : il y a quel-ques semaines, le même geste avait été effectué à l'égard du ministre aus-tralien des affaires étrangères lors de son passage à Pékin,

L'amnistie générale accordée à toutes les victimes de la répression serait plus significative. Cette idée a cependant été repoussée le mois der-nier par M. Li Peng, qui a déclaré qu'il ne pouvait pas y avoir d'amnis-tie collective en Chine et que les amnisties individuelles dépendaient de l'Assemblée nationale, actuellement en vacances. D'où sans doute la remarque prudente de M. Dumas; « J'ai été écouté avec soin sinon entendu. » Une façon de dire que le sujet des droits de l'homme n'est plus

Les autorités chinoises, il est vrai, sont contraintes à accomplir quelques gestes significatifs, si elles ne veulent pas perdre le bénéfice de la clause de la nation la plus favorisée qui leur permet d'exporter vers les Etals-Unis. C'est le 3 juin en effet que le Congrès américain doit se prononcer sur le renouvellement de cette clause. M. Bush qui y est favorable, aura du mal à convaincre les parlementaires américains de plus en plus montés contre Pékin. Cette perspective expli-que aussi la libération récente d'un des leaders du Printemps de Pékin, M. Hang Dongfang, un ouvrier qui avait fondé le premier syndicat indé-pendant chinois depuis 1949.

Le deuxième dossier délicat souleve par M. Dumas fut celui du réacteur nucléaire vendu par la Chine à l'Algérie. Au deuxième jour de la visite du ministre français, le ministère chinois des affaires étrangères a reconnu dans un communiqué la réalité de cette transaction. Elle a été conclue des février 1983. D'après le communiqué, le réacteur livré est destiné à la recherche et ne peut avoir aucun usage militaire; sa puissance maxi-male arteindrait 15 mégawatts. La Chine n'étant pas membre en 1983

#### L'Algérie prête à soumettre son programme nucléaire à un contrôle international

L'Algérie a'est déclaréa prêta à terma, produire du combustible

soumettre son programma nucléaire à un contrôle international, « d'une manière volontaire et souveraine », ont assuré des responsables du ministère délégué à la recherche scientifique. Ces pro-pos ont été rapportés mardi 30 avril per la journal El Moudjahid, quotidien du Front de libération nationale (FLN), au pouvoir.

Selon le Washington Post, les services de renseignement améri-cains auraient établi que la China aidait l'Algéria à construire un réactaur nucléaire qui pourrait, à

pour des armes atomiques.

« Certains pays technologiquement évolués n'hésitent pes à orchestrer des campagnes médiatiques anti-algériennes ayant pour but inavoué et implicita d'empêcher nos potentialités scientifiques at technologiques de se développer», ajoutent les responsables de la recherche scientifique, accusant les services da renseignament étrangars de vouloir discréditar leur pays. - (Reu-

atomique (AIEA), l'organisation de vienne ne fut pas tenue au courant du contrat. Elle l'aurait été depuis, a-t-on affirmé à M. Dumas car Pékin a adhéré à l'AlEA en 1984. Ce n'est cependant que mardi 30 avril que le gouvernement algérien, sans doute à la demande de Pékin, a reconnu la eonstruction du réacteur, a parlé de coopération avec l'AIEA et de respect des règles d'inspection prévues par l'agence de Vienne (lire l'encadré cicontre). Ni la Chine, ni l'Algèrie, ni d'ailleurs la France n'ont signé de traité sur la non-prolifération nucléaire, même si Paris affirme en respecter toutes les clauses. respecter toutes les clauses.

M. Dumas s'est déclaré satisfait, en attendant de nouvelles précisions, des explications obtenues, tout en recon-naissant que le secret observé pendant huit ans aussi bien par les Chinois que par les Algériens, était pour le moins troublant. Ce secret pose au moins trois problèmes : celui de savoir si la Chine n'a pas signé d'au-tres accords du merre agree care tres accords du même genre avec d'autres pays. A Pekin, on ne reconnaît qu'une seule coopération nucléaire en cours, avec le Pakistan; on nie en revanche toute entente avec la Corée du nord. Celui du contrôle la Coree du nord. Ceiui du controie exercé par le pouvoir civil chinois sur son armée; pour certains observa-teurs, on peut être en présence d'une initiative des militaires chinois dont les activités sont de plus en plus diversifiées, notamment en matière de vente d'armes. Celui enfin de l'ef-ficacité des services de renseignements français.

Au chapitre des relations économi ques bilatérales, aucun progrès sensi-ble n'a été accompli bien que M. Dumas ait été accompagné par de nombreux chefs d'entreprises fran-caises. Le deuxième protocole finan-cier fonce abiaties caises. Le deuxième protocole finan-cier franco-chinois portant sur plus de 2 milliards de france est toujours en attente. Les interlocuteurs de M. Dumas lui ont confirmé que les cours de français à la télévision, inter-rompus au lendemain des événe-ments de la place Tianannen, allaient reprendre. Ils sont aussi intéressés par une coopération avec l'Ecole natio-nale d'administration (ENA) pour créer un établissement du même genre à Pékin. M. Li Peng, enfin, a l'ait transmettre une invitation en Chine à M. Rocard, mais tui-même n'en a reçu aucune pour se rendre à Paris.

JACQUES AMALRIC

GRANDE-BRETAGNE : en dépit de l'opposition de la Chambre des lords

### Les criminels de guerre nazis pourront être jugés

La Grande-Bretagne ne dispoeeit pas, jusqu'à présent, d'une loi permettant de juger les criminels de guerre nazis réfugiés sur son sol. Les Communes avaient décidé de supprimer cette lacune en votant à une majorité écrasante, eu printemps 1990, un texte qui elignait la législation britannique sur celle de la plupart des paye européens qui ont proclamé le ceractère imprescriptible des crimes contre l'humanité. Les lords, hostiles è la nouvelle loi, l'ont rejetée à deux reprises, en 1990 et en 1991. Le speaker (président) de la Chambre des Communes, a passé outre, mercredi 1º mai, au vote négatif des lords en eyant recours à une procédure extrêmement rare.

offusquer. La télévision soviétique a

done choisi d'ignorer le meeting de

Novnkouznetsk, évoqué simplement

avec des propos anodins attribués au

leader russe. En réalité, M. Eltsine a, certes, déclaré devant la foule que la

Russie a maintenant intérêt à garder

M. Gorbatchev à sa place - limitée - de président de l'Union. Mais il lui a

lu aussi le projet de décret qu'il a l'in-

tention de signer « au cas où il serait élu le 12 juin prochain », date de la première élection présidentielle au

suffrage universel dans toute l'histoire de la Russie. Ce décret porte sur la

« départisation » des organes de l'Etat, a-t-il dit après avoir fait un lapsus en parlant de « déportation », arrachant

encore des rires joyeux à l'assistance.

Les activités de tout parti politique au

sein des entreprises seraient alors sou-

mises à l'approbation des collectifs de

travail, un vote auquel trente mines

du Kouzbass ont déjà procédé en interdisant chez elles le Parti commu-

niste. Mais surtout les partis - dont le

Parti communiste - seraient alors

bannis de tous les organes de l'Etat en territoire russe : justice, armée, KGB,

etc. M. Etsine présentait ainsi le pro-jet de société devant lequel M. Gor-batchev a, jusqu'à présent, reculé. Quant aux mineurs du Kouzbass, ils

peuvent maintenant, à juste titre, esti-

contre M. Eltsine à l'élection presi-

dentielle de Russie le 12 juin. M. Ryj-kov, démissionnaire en janvier der-

nier à la suite d'une crise cardiaque, a

indiqué que plusieurs organisations avaient sollicité sa candidature. -

avancer les choses dans le pays.

mer que leur grève politique a fait

#### LONDRES

de notre correspondant

L'affrontement constitutionnel a presque éclipsé le débat de fond entre partisans et adversaires de l'ouverture d'actions judiciaires concernant des faits vieux de plus de quarante-cinq ans. Les lords avaient rejeté une première fois, le 4 juin 1990, le texte voté par les Communes. Ils ont récidivé mardi 30 avril. Le speaker des Communes, après avoir réfléchi quelques heures et consulté ses manuels, a estimé, mercredi, que la loi de 1911, révisée en 1949, qui limite à un an la période pendant laquelle les lords peuvent retarder une loi votée par les députés, « s'oppliquait automatiquement». Le texte va donc être envoyé pour signature à la reine.

Les Communes n'ont inflint en la la commune de la reine. verture d'actions judiciaires concer-

Les Communes n'ont infligé qu'à trois reprises, depuis 1911, un tel affront aux «seigneurs» de la Chambre hante. La dernière fois, c'était en 1949, pour réduire de deux à un ance « pouvoir de rerard» lui-même. L'évenement est donc très étoanant, en matière de droit constitutionnel. L'usage vent en effet que les lords, conscients du fait qu'ils ne sont élus par personne, évitent de s'opposer ouvertement à la volonté clairement exprimée aux Communes.

Ils ont choisi de le faire pour des raisons essentiellement juridiques. Les adversaires du projet, majori-taires à la Chambre haute, font taltes à la Chambre naute, ront valoir que les crimes ont été commis il y a près d'un demi-siècle, hors de Grande-Bretagne, et par des per-sonnes qui n'étaient pas alors des sujets britanniques. Ils estiment que cette législation va à l'encontre de la tradition et qu'il sera de toute façon très difficile, en pratique, de retrouver les témoins. Telle a été notamment la position de lord Shawcross, dont l'intervention fut d'autant plus écoutée qu'il avait été le procureur britannique au tribunal de Nurem-

#### Soixante-quinze cas « suspects »

Les députés avaient été convaincus

de la nécessité d'une loi sur les crimes de guerre par un des leurs, M. Greville Janner, qui était luimême parvenu à la conclusion que plusieurs anciens nazis, responsables d'executions en masse de juis en ologne, dans les pays baltes et en Biélorussie, s'étaient installés en Grande-Bretagne après la seconde guerre mondiale. Une commission dirigée par un ancien procureur géné-ral, Sir Thomas Hetherington, avait rai, Sir i nomas rietherington, avait été chargée d'une enquête préliminaire. Selon son rapport, remis en juin 1989, sur 301 personnes dont le passé avait été examiné, soixantequinze cas étaient «suspecie», et trois anciens nazis au moins pouvaient faire l'objet d'une inculpation immédiate. Ces travaux avaient emporté l'adhésion du secrétaire au Home Office de l'époque, M. Douglas Hurd, et de M= Thateher elle-même. Le projet de « loi sur les erimes de guerre» avait été inscrit dans le dernier discours du trône rédigé par la «Dame de fer».

Une équipe spéciale de neuf poli-ciers de Scotland Yard a été consti-tuée. Dès que la reine aura signé la loi, ceux-ci se mettront au travail pour interroger les suspects et les rémoins. Scion The Independent des arrestations pourraient avoir lieu dans les semaines qui viennent et le premier procès commencer d'iei un

#### DOMINIQUE DHOMBRES

□ IRLANDE DU NORD : un soldat tué. — Un soldat de l'Ulster Defence Regiment, auxiliaire de l'armée britennique, a été tué par balles jeudi 2 mai à Omagh, dans l'ouest de l'Ir-lande du Nord. Une arme a été retrouvée à proximité du corps de la victime, qui était âgée de vingt ans. Par ailleurs, une voiture de police a été légèrement endommagée par une explosion, tôt jeudi matin, également à Omagh. Ces attaques se sont produites moins de deux insurés de la contraction duites moins de deux jours après l'ouverture à Belfast de discussions multipartites sur l'avenir de l'Irland: du Nord, - (AFP.)

ll aura fallu quinze ans avant qu'un dialogue direct et nfficiel s'amorce cofin entre les deux s'amorce eofin entre les deux «frères ennemis» angolais. Quinze ans de guerre eivile et plus de cent mille morts, pour que les représentants du gouvernement de Luanda et les rebelles de l'Uninn nationale pour l'indépendance totale de l'Angola (UNITA), dirigée par Jnnas Savim bi, acceptent, sur l'invitation de l'ancienne puissance coloniale, de s'asseoir à la même table. Cette première rencootre, organisée les 24 et 25 avril 1990 à Evora, an Portugal, n'avait encore pour seule ambition que de « prendre contact ». Perque de «prendre contact». Per-sonne, à l'époque, n'aurait oser par-ler de «négociations», tant l'hypo-thèse d'un cessez-le-feu paraissait chimèrique.

### an pied du mar

En l'espace de dauze mois pourtant, chacune des deux parties aura su faire suffisamment de concessions pour que l'espoir de paix devienne aujourd'hui tangible. L'ac-cord de cessez-le-feu, conclu mer-credi le mai à Estoril, an Portugal, devrait être officiellement signé entre le 29 et le 31 mai et contrôlé par des forces des Nations unies. La sation des hostilités devrait intervenir de facto des le 15 mai.

Confronté à un désastre économique persistant, qui est, eo graode

partie, le résultat de la guerre civile dans laquelle il s'est engagé, le régime «marxiste» de Luanda aura été une des premières «victimes» africaines de la détente Est-Ouest et de la politique d'inverture menée par Pretoria. L'accend tripartite, signé à New-York le 22 décembre 1988 par l'Angola, Cuba et l'Afrique du Sud, aliait en effet marquer la fin du snutien militaire de La Havane au gouvernement du président José Eduardo Dos Santos. Au le septem-bre 1990, plus des trois quarts des cinquante mille soldats cubains, venns enmhattre en Angala, fin 1975, au lendemain de l'indépendance, avaient quitté le pays. Le le juillet prochain, il ne devrait plus en rester un seul.

Privé des troupes cubaines et des munitions idéologiques de l'ex-grand « frère » soviétique, mis au pied du mur par une population menacée de famine, le Mouvement populaire de libération de l'Angola (MPLA), le parti unique au pouvoir, n'avait dès lors plus d'autre choix que la négociation. Tandis que la presse de Luanda s'obstinait à vilipender, à longueur de colonnes, les «bandits» de l'UNITA, on o'en envisageait pas moins, depuis déjà plusieurs mois, d'intégrer les maqui-sards de M. Jonas Savimbi à la société angolaise et de leur accorder le statut d'uncien combattant. La revendication de l'UNITA pour que soit mise sur pied une « armée

nationale unique » est aujourd'hui théoriquement satisfaite : les accords d'Estaril prévoient que les forces gouvernementales et celles de l'UNITA fusionnent en une seule armée nationale, chacune des deux parties y étant également représen-tée.

#### Elections pluralistes fin 1992

les trois nutres exigences de M. Savimbi (recannaissance de l'UNITA, multipartisme, fixation de dates pour les premières élections libres) avaient reçu un premier écha finvorable, lors de la réunico du comité central du MPLA en session extranrdinaire les 25 et 26 octobre (le Monde du 27 octobre). Le pluralisme politique, dant le principe avait été approuvé en décembre par le congrès du parti, n'aurait-il pas dû entrer en vigueur « dans les tout premiers mois de l'année 1991 ». selnn les promesses du président Dos Santos? Ce sera chose faite en mars. La lui sur le multipartisme, votéc au Parlement, a accordé à l'UNITA le droit d'être reconnue comme entité politique. Les accords d'Estoril le confirment.

Restait le problème - épineux -du calendrier électoral. Pour le chef de l'Etat, pas questinn de mettre la charrue devant les boufs : il est a indispensable que lo paix et la sto-bilité soient instaurées dans le pays »,

n'est que trois ans après le retour à la paix qu'on pourra songer à orga-niser des élections, estimait alors

Cette dernière clause a, bien évidemment, fait pousser des hants cris aux partisans de l'UNITA. D'accord, en principe, pour signer le cessez-le-feu d'ici la fin de l'année », les rebelles souhaitaient la tenue a d'élections libres, justes et pluralistes, d'ici à fin 1991 ». Sur ce point, les rebelles angolais auront dû cèder du terrain : selon les accords d'Estoril, les électinas pluralistes n'auront pas lieu avant la fin 1992, théoriquement entre septembre et novemquement entre septembre et novem bre. Les dates précises seront arrêtées après consultation de toutes les farces politiques.

Il est vrai que, pour M. Savimbi et ses tronpes, le temps pressait aussi. «Lâché» par l'Afrique du Sad en vertu de l'accord de New-York, comme Luanda l'a été par Cuba, le numéra un de l'UNITA risquai d'être prochainement privé de l'aide américaine. Certes, la Chambre des représentants a voté, le 18 octobre, la poursuite de l'aide militaire à l'UNITA. Mais, les congressistes ont décidé que cette aide pourrait être levée si le gouvernement angolais acceptait le cessez-le-feu et organi-sait les élections. Les largesses des Etats-Unis ne vont done pas tarder de toucher à leur fin.

CATHERINE SIMON

LESOTHO: coup d'Etat sans effusion de sang

### Le général Lekhanya a été renversé par un groupe d'officiers

**JOHANNESBURG** 

Le général Justin Metsing Lekhaoya, qui présidait le Cooseil militaire au pouvoir au Lesotho, a été déposé, mardi 30 avril, par des officiers et sous-officiers mécon-tents de o'avoir pas obtenu une augmentation suffisante de leur solde (nos dernières éditions du 2 mai). Deux bataillons d'hommes en armes ont pris position autour de la résidence du général et l'ont contraiot à enregistrer un message pour anouncer sa démission sur les ondes de la radio nationale.

Les putsebistes, qui ne semblaient pas, à ce mnment-là, avoir de solution de recbange, unt, depuis, porté à la présidence du Conseil militaire un proche dn général Lekhanya et ancien ministre des affaires étrangères, le colooel Elias Pisbona Ramaema, agé de cinquante-sept ans, qui a prêté serment mercredi.

D'origine modeste, il a travaillé comme mincur à la mine President-Steyn, à Welkom, dans l'Etat libre d'Orange, en Afrique du Sud, avant d'entrer dans la police du Lesotho. Il a gravi un a un les échelans avant d'être nammé en 1986 au Conseil militaire.

Le coup d'Etat s'est déroulé sans effusion de sang. Dans une interview accordée à l'agence de presse sud-africaine SAPA, le général Lekhanya a précisé qu'il n'avait pas été e emprisanné » et a émis l'espoir que «ce coup d'état ne

dévie pas l'armée de sa mission de démocratiser le pays ». Maintenant âgé de cioquante-quatre ans, le géoéral Lekhanya, avait pris le pouvoir en janvier 1986 après avoir renversé le premier mioistre de l'époque, le chef Leabua Johaaathan. Le conflit de dix mois qui l'avait opposé, l'ao passé, au roi Moshoeshoe Il s'était termioé le 6 oovembre 1990 par la déposition du souverain qui n'avait pas

Le général Lekhanya comptait beaucoup sur les visites officielles du président camibien Sam Nujoma et du vice-président du Congrès national africain (ANC), M. Nelson Mandela, pour redorer son blason. Les deux visiteurs de marque se sont successivement décommandés la semaine dernière. infligeant ainsi un sérieux revers au géoéral confronté à de graves problèmes intérieurs.

FRÉDÉRIC FRITSCHER

[D'une superficie de 30 350 kilomètres carrés, le Lesotho est us petit royaume enciavé su cœur du territoire ad-africain. Sa population - t,5 million d'habitants - est en majorité chré-tienne (plus de 80 %). Ancien protectorat britannique (Basutoland), le pays a accèdé à l'indépendance le 4 octobre 1966, année de courocoement de Roi Moshoeshne II. Evincé par la junte militaire, c'est son fils uhé, le prince Mohato Secisa, qui lui a succédé et a été intranisé, le 12 novembre 1990. sous le nom de Letsie III. L'écu est totalement iléa à celle de l'Afrique du Sad no travaillent 150 000 des 650 000 personnes actives du pays.]

Une veste en soie en grande taille? Faites-vous plaisir c'est le printemps!

PARIS-LYON-STRASBOURG-LILLE

### **AMERIQUES**

Le rapport du département d'Etat sur le terrorisme international

### La Syrie reste à l'index en dépit de son rôle dans la guerre du Golfe

Le gouvernement américain a maiotenu la Syrie sur la liste des pays soutenant le terrorisme international, en dépit de l'amélioration de ses relations avec ce pays et de la participation de Damas à la capitite fermés pour libérar la coalitioo formée pour libérer le Kowen de l'invasion irakienne.

Cette liste, contenue dans le rap-port annuel du département d'Etat sur le terrorisme, publié mardi 30 avril, reste inchangée et com-30 avril, reste inchangée et com-prend intre la Syrie, l'Iran, la Libye, la Corée du Nord, Caba et l'Irak. Ce dernier pays y avait été ajauté en 1990 après son invasion du Koweit tandis que la Républi-que démocratique du Yémen en avait été retirée après sa fusion avec le Yémen du Nord.

Le document snuligne que le numbre des atteotats terroristes internationaux a continué à diminuer l'an dernier, tambant d'un record de 856 en 1988 à 455 en 1990.

A propos de la Syrie, le rapport déclare qu'il n'y a pas de « preuves directes » d'une participation de ce pays à des attaques terroristes hors du Liban depuis 1987. « Le gouver-nement syrien, précise-t-il, a pris quelques mesures positives, particu-lièrement depuis le début de la crise uerement acpus le debut de la crise du Golfe en noût 1990, pour cantrôler les groupes terroristes basés en Syrie. Il n'n cependant pris oucune mesure pour arrêter l'acti-vité de ces groupes ou les expulser de Syrie. » Le département d'Etat note que Damas a condamné le terrorisme mais fait une distinetion entre ce dernier et « la lutte légirime » contre Israel, distinction que n'accepte pas Washington.

Parmi les actes terroristes reprochés à l'Irak figurent notamment la prise en otage des résidents étrangers dans ce pays et au Kowelt et le eux sur des sites stratégiques. La Libye continue à fournir argent, entraînement et autres soutiens à plusieurs groupes terroristes, poursuit le rapport. Elle a natamment soutenu l'attaque du Front de Libératinn de la Palestine contre des plages israéliennes en mai der-nier, aidé l'Armée nationale du peuple aux Philippines et faurni une assistance au groupe qui a tenté un coup d'Etat à Trinidad-et-Tobago en juillet, ajoute-t-il-

Le nombre des attaques terro-ristes parrainées par l'Iran est tombé de 24 en 1989 à 10 en 1990, déclare le département d'Etnt. Le soutien du terrorisme par ce pays a cependant continué. Enfin, Cubn « reste un centre d'entraînement impartant et un poiat de transit pour les mouvements subversifs latino-américains et quelques groupes internationaux », poursuit le rapport. Quant à la Corée du Nord, on ne lui connaît pas d'attaque terro-risle depuis l'attentat à la bombe contre un avion de ligne sud-co-réen en 1987 mais elle n'a pas renoncé à l'usage du terrorisme. conclut le département d'Etat. -

PÉROU: soupçonné de malversations

#### L'ancien président Alan Garcia à nouveau sur la sellette

de notre correspondante

L'action constitutionnelle engagée contre l'ancien président Alan Gar-eia pour enriehissement illieite ments. Présideot de la commission d'eoquête du Parlement, le député Fernando Olívera vieot d'annonce que deux agences internationales de détectives confirment que M. Garcia a, entre 1986 et 1989, opéré des transactions portant sur 50 millions de dollars à partir de la Banque de crédit et de commerce international (BCCI), domiciliée au Panama.

L'une des agences, la Larc Inves-tigative Services, de Miami, donne les numéros des comptes bancaires, le nom de leur titulaire (qui correspond au nom de jeune fille de M= Garcia), le montant des trans-ferts de la BCCI à la Société générale de Bruxelles et à d'autres ban-ques en Espagne et nux Etats-Unis. La Larc assure aussi que l'aneien président a eu ses entrées à la BCCI grace nu général Noriega, dont il était l'ami. Mais l'autre agence, la Kroll, est beaucoup moins précise dans ses affirmations.

Le président de la commission d'enquête n'a pas tout à fait convaincu le Parlement. Son acharnement et son agressivité envers M. Garcin ressemblent trop, en effet, à un règlement de comples : son beau-père est le PDG de la Ban-que Wiese, deuxième établissement privé du pays, qui a failli être étati-sée par M. Garcia en 1987. Néan-mnins, à droite comme à gauche, les hommes politiques rêvent secrète-ment d'en découdre avec l'ancien chef de l'Etat, qu'ils rendent respon-sable de la débacle économique, sociale et politique du pays. C'est

u ÉTATS-UNIS : le général

Noriega affirme que les services américaias ont cherché à l'assassiner. - Le général Manuel Noriega détient des documents prouvant que des services américains unt tenté de l'assassiner, a affirmé, mardi 30 avril, devant un juge fédéral à Miami (Flaride) l'avocat de l'aneien homme fort panaméen chassé du pouvoir par les Etats-Unis en 1989. «Le général Noriegn dispose de documents prouvant que des services américains unt tenté de l'assassiner ainsi que son prédècessenr, le général Omar Torrijos », a déclaré Me Frank Rubino. Le général Tarrijos avait trouvé la mors dans un accident d'avion en juillet 1981. La désense a, co outre,

sans doute pourquoi ils ont accordé un nouveau délai de trente jours à la commission d'enquête pour qu'elle précise ses accusations, Travail difficile, eo raison du secret bancaire, sauf si la justice intervient pour le faire lever.

#### Escroquerie ou complot?

En attendaot, M. Alaa Garcia entre-attaque. Il dénonce « le stratogème colomnieux et le montree frauduleux » dont il est victime. « On peut me reprocher de nombreuses choses - l'inflotion, une mauvaise gestion – mais pas d'avoir fraudé, surtout pour un mantant oussi grossier », dil-il avant de conclure : « La lutte pour le pouvoir o démarré. Pour la droite, il s'agit d'empêcher coûte que coûte le retour de l'APRA [Alliance populaire révolutinnnaire américaine], quel que soit son candidat. Elle cherche à m'emprisonner dans le labyrinthe du pouvoir judiciaire jusqu'en 1994. J'ai pourtant dit qu'être candidat [à la présidentielle de 1995] ne m'intéressoit pas... » Son porte-parole, M. Jorge del Castillo, ancien maire de Lima, explique qu'une confusion a été faite entre le compte en banque personnel de M. Garcia et les réserves internationales de l'Etat, qui avaient été déposées à la BCCI en 1985, après avoir été retirées des banques suisses par peur d'un embargo, le président ayant décidé de suspendre le remboursement de la dette extérieure. Bref, il reste à savoir si l'ancien ebef de l'Etat est l'auteur d'une monumentale escroquerie ou victime d'un complot.

**NICOLE BONNET** 

plaidé pour un libre aecés aux pièces saisies par les troupes américaines lors de leur invasion de Panama. Le procureur fédéral a immédiatement objecté que « si ces documents existent, ils sont classes secret-défense ». - (AFP.)

D NICARAGUA: M™ Violet# Chamarro en Eurape en netabre prochain. - La présidente du Nicaragua, M= Violeta Chamorro, se rendra en Europe en oetabre, a annoncé mardi 30 mai à Managua, le ministère des affaires étrangères. Cette tournée la ecoduira en France puis en Italie, en Suisse, en Norvège, au Danemark et en Union soviétique. - (AFP.)



Le régime de Luanda

### Le mouvement islamiste Ennahdha s'est doté d'une nouvelle direction

TUNISIE

de notre correspondant Le mouvement islamiste Ennahdha, dont la direction a récemment éclaté (le Monde du 9 mars), vient de se doter d'un oouveau bureau exécntif, dont la présidence cootinue d'être assurée par M. Rached. Ghannouchi, en exil depuis deux ans (1). Dans un communiqué adressé à la presse, Eunahdha explique que e'est afin de démontrer sou « refus de plonger dans la elandestinité » qu'il a décidé de rendre publique la liste des oeuf nouveaux dirigeants. Mais la plupart d'entre eux sont, soit en fuite, suit emprisonnés, de sorte que l'on continue d'ignorer qui, sur place, dirige effectivement le mouve-

Cette reorganisation fait suite à la décision de quatre membres de l'ancien exécutif de «geler» leurs activités après divers actes de violence dont la Tunisie a été le théatre, eet biver. Ils ont été

rejoints par plusients cadres et militants, et préparent un proconsolidation de la francophonie ». MICHEL DEURÉ

gramme « politique, économique, social et culturel, sans lien direct avec la religion », dans la perspective de faire reconoastre uo jour leur mouvement comme parti politique. Le communiqué d'Ennahdha, signe par le nouveau porte-pa-role, M. Habib Ellouze (en fuite), ne se réfère pas à cette dissidence, se bornant à dénoncer « la récupé-ration » par le pouvoir de toutes les oppositions. Il critique aussi avec virulence la situation politique écocomique et sociale du pays et présente Ennahdha comme le meillear gardien « de l'identité arabomusulmane» face aux dangers de «l'oceidentalisation» et à «lo

(1) Détenteer d'un passéport souda-naia, M. Ghannouchi effectue de fré-quents séjours en France, où deux de ses imis bénéficient, depuis quatre ans, de

1er MAI DANS LE MONDE

### Un meeting discret à Moscou...

le monde ont surtout été marquées cette année par la grande discrétion du meeting syndical sur la place Rouge à Moscou, qui rempla-cait pour la première fois le tradi-tionnel défile. Une modeste foule de quelque dix mille personnes, sous haute surveillance, a mani-testé sans enthousiasme en à peine cinquante minutes en présence du président Gorbatchev, le président du Parlement russe, M. Boris Eltsinc, ayant choisi de rester avec les mineurs de Sibérie (lire le repormineurs de Siliene (inte le repor-lage de Sophie Shihob, page di, tandis que le maire réformateur de Moscou, M. Gavril Popov, se fai-sait exeuser • pour raisons politi-

La tradition socialiste a en revanche été préservée à Cuba, où plusieurs centaines de milliers de Cubains ont défilé derrière le president Fidel Castro. A Sofia, enviroo 10 000 sympathisants de l'aneien Parti communisce ont manifesté, tandis que le syndicat anti-communiste Podkrepa rassemblait, lui, 5 000 personnes.

Tandis qu'au Japon quelque 3.6 millions de travailleurs partici-paient à diverses manifestations, à Bangkak, environ 20 000 membres des syndicats des entreprises d'Etat ont participé à un rassemblement étroitement surveillé par les forces

Outre les violents affrontements de Sécul, le 1º mai a été marque par des heurs entre forces de l'or-dre et manifesionts à Istaobal, où été interpellées pour manifestation illégale. Incidents également à Zurich, où deux à trois cents militants d'extrême gauche, se déclarant solidaires des détenus français d'Action directe, ont dressé des

barricades Au Mexique, plus de cent personnes ont élé blessées au cours d'incidents qui ont éclaté entre les membres de deux syndicats peodant le défilé du 1" mai à Monterrey, dans l'Etat de Nuevo- Leon, nu nord du pays.

Au Maroc, quelque 100 000 manifestants ont défilé dans les rues de Casablanca, à l'appel de la Confédération démncratique du travail (CDT) et de l'Union géné-rale des travnilleurs du Maroc (UGTM), après qu'un compromis concernant le parcnurs du défilé cut été conclu avec les autorités. A Rabat, plusieurs milliers de personoes ont également participé à un défilé, auquel près de 2 000 militants islamistes se soot joints.

Pas de défilé en revanehe en Algérie, où le principal syodicat, l'Uoioo générale des travailleurs algériens, avait décidé de s'abstenir de toute action à l'approche des élections législatives.

Contrairement à la tradition. aucune manifestation n'a été organisce non plus à Bagdad, pas plus que dans les autres villes ira-kiennes. - (AFP, Reuter.)



### **POLITIQUE**

### A l'Assemblée nationale

### La réforme de l'aide juridique est adoptée grâce à l'abstention de la droite et des communistes

Les députés ont adopté, mardl 30 avril, en première lecture, le projet de loi relatif à l'aide juridique, présenté par M. Henri Nallet, garde des sceaux. Seul la roupe socialiste a vote « pour » ; la droite, qui s'était montrée très sévère pandant la discussion générala en dénonçant, notamment, l'insuffisance dea moyens financiara attribués à cetta réforme (le Monde du 2 mai), s'aat félicitée de voir que plusieurs de ses propositions avaient été retenues par la majorité, parfois contre l'avis du gouvemement. Les groupes UDF, UDC et RPR, ainsi que le groupe communiste, ont finalement décide de s'abstenir lors du vote sur l'ensemble du texte.

Le garde des sceaux n'est ni avocat ni magistrat, et il le revendi-que. Comme lors de l'examen de la réforme des professions judiciaires et juridiques, à l'sutomne 1990, il ne lui déplait pas de se poser en défenseur des usagers, contre des professionnels du droit qui trauvent souvent une écoute attentive auprès de certains députés. Ainsi M. Nallet s'est-il opposé, mardi, à plusieurs amendements, cosignés par la majorité socialiste et l'opposition, tendant à mieux garantir les iotérets des avocats.

Contre l'avis du ministre, les députés ont adopté une disposition modifiant le système retenu pour l'indemnisation des auxiliaites de justice. Le projet initial prévoyait que la dotation anouelle versée pat l'Etat à chaque barreau pour financer les missions d'aide juridiction-celle serait calculée, d'une part, co fonction du combre de ces missions et, d'autre part, en tenant compte d'un barème d'heures pat type de procedure et d'un taux horaire. A cette deuxième partie les députés ont substitué un « coefunité de voleur de résérence ». Cc calcul, qui s'inspire du dispositif applicable à la tarification des actes médicaux, était souhaité par ls très grande majorité des bar-

Touiours contre l'avis du garde des sceaux, les députés ont adopté an amendement excluant la possibilità, pour les ordres, de passer des contrats de salariat avec les avocats pour remplir les missions avocats pour remplir les missions d'aide juridique. Le souci exprimé, tant par le rapporteur du projet de loi. M. François Colcombet (PS, Allier), que par MM. Jacques Toubon (RPR, Paris). François Asensi (PC, Seine-Saint-Deois) et Michel Pezet (PS, Bouches-du-Rhône). était d'empêcher la constitution d'uo « corps » d'avocats salariés, uniquement chargés de missioas d'aide juridique, ce qui aurait contribué, selon cux, à créer une justice « à deux vitesses ». Ne sont désormais admis que les cootrats de « collaboration », dont uo autre ameodement de la commission précise qu'ils doivent « loisser ou colloborateur un temps suffisant pour pouvoir se consacrer à une clientèle particulière ».

#### Satisfactions pour les avocats

Autre satisfaction pour les avocats et aouveau désappointement pour M. Nallet, les députés ont adopté un ameodement donnant aux représentants des professions judiciaires et juridiques et aux caisses de réglements pécuniaires des batreaux la parité avec les au sein du conseil d'administration des conseils départementaux de l'aide juridique. Ces conseils, « charges d'évoluer les besoins d'ac-cès ou droit » et de finaocer les mesures allant daos ce sens, soot composés de l'Etat, du départe-ment, des otdres des avocats, de la chambte départementale des huissiers de justice, ainsi que celle des notaires et des commissaires-primorale de droit public ou privé admise par les autres membres.

M. Nallet s'est déclaré hostile à cette dispositioo, qui modific totalement, selon lui, le mission des conseils de l'aide jutidique, en conférant « à une seule catégorie la maîtrise totale de cette institution, olors que sa reussite suppose ou contraire la collaboration de tous ». « Ces conseils doivent être ouverts ou plus grand nambre, a précisé M. Nallet, sinon, nous perdrions une chonce de concertation et d'harmonisotion, et cette réforme risqueroit de n'être qu'un coup d'èpée dans l'eau.»

#### «L'«a» d'abstention et I'« a » d'approbation »

Les avocats oot obteau satisfaccations, concernant le calcul de leurs honoraires, en cas d'aide juridique partielle, sur la partie des frais restant à la charge du clieot. Le mootant de ce complément, précisé dans une cooventioa écrite préalable, est fixé « forfoitairement, en tenant compte de lo complexité du dossier, des diligences et des frais imposés par la nature de l'affoire. (...) dans des conditions com-patibles ovec les ressources du béné-ficiaire ».

Le garde des sceaux avait donné son accord sut ce point, mais il s'est opposé à l'article additionnel introduit par un smendement de M. Toubon et soutenu pat le groupe socialiste, précisant qu'en l'absence de convention entre l'avocat et soo client « l'honoraire est fixé, selon les usages, en fonc-tion de lo situation de fortune du client, de lo difficulté de l'affaire, des frois exposès par l'ovocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ». Cette disposition, déjà débattue lors du débat sur les professions judiciaires et juridiques, avait été adoptée par l'Assemblée nationale, mais rejetée en commissioo mixte paritaire (Sénat-Assem-

L'Assemblée et le garde des sceaux se sont réconciliés sur l'un des aspects les plus importants du soo fioancement. Après une partie de bras de fer avec le mioistère du budget, qui avait contraiot M. Nallet à demander, jusqu'à mardi soir, la réserve de l'article 4, relatif aux plafonds de ressources ouvrant droit à l'aide juridique totale ou partielle et fixant les conditions de

leur réévaluation le ministre de la justice est finalement parvenu à obtenir gain de cause. Reprenant la proposition émise par le Cooseil économique et social, le gouvernemeni a déposé un amendement précisant qu'a à compter du la jan-

vier 1993 les plofonds sont fixés chaque année par lo loi de finances, en référence à la tronche lo plus basse de l'impôt sur le revenu». Cette «victoire» du garde des sceaux sur son collègue du budget a été appréciée à so juste mesure par les députés qui, à l'unanimité, ont voté l'amendement do gouver-

Cet engagement financier et l'adoption de combreux amendements, répondant aux vœux exprimés à droite, au centre et à l'extrême gauche, oot transformé en abstentioa l'attitude franchemeot hostile des groupes RPR, UDF et UDC le premier jour du débat (les communistes avaient iodique, des le début, qu'ils s'abstiendraient). Désireux, sans doute, de oe pas donner trop de signification politique à ce soudaio conseosus, surtout à l'égard d'un ministre de la jostice très décrié, l'orateur du groupe UDC, M. Christian Kert (Bouches-du-Rhône), s'est livré à un périlleux exercice d'éloqueoce centriste, co affirmant solennellemeot qu'il oe fallait pas voir « dans l'« o » d'obstention l'« o » d'approbatton »..

#### PASCALE ROBERT-DIARD

D Le projet de réforme hospitalière a été adouté. - Aucu oe motion de censure o'ayant été déposée par l'opposition, le projet de loi relatif à la réforme bospitalière a été mière lecture, mardi 29 avril, par l'Assemblée oationale. Faute de majorité sur ce texte, le gouvernement avait dû engager sa responsa bilité, conformément à l'article 49, alioéa 3, de la Coostitotioo (le Monde du 2 mai).

### L'opposition exige des postes importants dans la commission d'enquête sur le financement des partis

La commission des lois de l'Assemblée nationale se prononcera, mardi 7 mai, sur la proposition de résolution de M. Pierre Mauroy tendant à la création d'une commission d'enquête parlementaire sur le financement des partis.

Après avoir adopté dans un premier temps une positioo franche-ment hostile à la demande du premier secrétaire du Parti socialiste - à l'exception du président d'honneur du Parti républicain, M. François Léotard, - l'opposition a finalement fait marche arrière, tout eo conti-nuant de dénoncer la « manguere » et la «tartufferie» du Parti socialiste.

M. François d'Aubert (UDF, Mayence) s'est même taillé un franc succès dans l'hémicycle en dénon-cant, mardi 30 svril, la présence de M. Jean-Michel Boucheron (app. PS, Charente), inculpé depuis le mois de février de « corruption, complicité de faux en écriture de commerce et de faux en écriture de commerce et usage, recel d'abus de bien sociaux et ingérence », parmi les signataires de la proposition de loi socialiste. « SI sa présence dans lo liste des signa-toires est délibérée, cela témoigne d'une volonté du groupe socialiste de protéger ses membres corrompus et d'un grand mépris pour la représenta-tion nationale, a déclaré M. d'Aubert. Si c'est une erreur, le groupe socialiste ne craint vroiment pas le ridicule. »

Le président du groupe UDF à l'Assemblée nationale, M. Charles Millon, a posé à la majorité deux conditions pout l'obtention du feu vert de l'opposition de droite et du

Afin que le «soupçon» ne pèse pas sut cette future commission d'enquête et « qu'une garantie d'indé-pendance» lui soit octroyée, M. Mil-ion et ses amis demandent qu'au moins l'un des deux postes de présision revienne à l'opposition. En second lieu, il a demandé que ses auditions soient « publiques ». «Si la majorité ne l'accepte pas, cela prou-vera qu'il ne s'agit que d'une manœu-vre de diversion et que l'on ne souhaite pas lo création d'une vraie commission d'enquête», a-t-il dit.

A l'objection, soulevée notamment par le RPR, seion laquelle cette commission ne pourra enquêter sur les faits faisant déjà l'objet de poursuites judiciaires (c'est le cas de l'affaire Urba-Gracco), M. Millon a répondu « qu'il y avait tellement d'autres offaires...» que cette commission no manquera pas de travail. Pour le pré-sident du groupe UDC, M. Pierre Méhaigneric, si « on veut poser un acte vraiment sérieux, il faut mener en fait une vraie enquête avec les moyens d'investigation nécessaires» sur ce qui s pu se passer « non pas dans un passé lointain mais depuis juin 1990», date de promulgation d'uoe convelle loi particulièrement drastique sur le financement des partis et des campagnes électorales.

Du côté de la majorité, il ne semble pas que ls première condition avancée par M. Millon soulève de réels problèmes. L'idée avait même été suggérée par certains élus socia-listes avant que l'opposition n'en fasse une condition sine qua non.

Toutefois, les socialistes, qui s'attendent que la majorité sénatoriale crée également une commission d'enquête, demandent un traitement égal pour la minorité socialiste du Sénal. C'est ce qu'oot exigé ootamment MM. Jean-Jacques Queyranoe et Jean Auroux, respectivement porte-parole du PS et président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale. « La réciprocité sera indispensable », a souligné le premier,

Enfio, s'agissaot du caractère public des audiences de la future commission, cette demande rejoiot une des propositions faites par le président de l'Assemblée nationale, M. Laurent Fabius, qui sera débattue en séance publique mardi 7 mai. Toutefois, uo point de discussioo demeure : oe doit-on pas laisser la commissioo d'eoquête apprécier elle-même ce qu'elle doit reodre public oo noo? En effet, plusieurs quer mardi dans les couloirs de l'Assemblée nationale que sur des sujets aussi sensibles le fait d'imposet à l'avance et d'une façon systématique la publicité des auditions risquait d'être le meilleur moyen de ne rien

PIERRE SERVENT

La réforme du code pénal au Sénat

### La commission des lois refuse de dépénaliser l'avortement pratiqué par la femme elle-même

30 avril. l'axamen du projet de loi réformant la livre II du code pénal qui traite des crimes et dálits contre les personnas. Les sénateurs se aont penchès notamment sur la répression du trafic da stupéfiants - ils ont ainsi ajouté au texta, élaboré an 1986, laa dispositions das lois votéea dapuia - et sur l'interruption iffégala da grossesse. A cette occasion, un vif débet a'est engagé à propoa d'un amendement de la commission des lois tendant à maintenir dans le nouveau code pénal dea peines d'emprisonnement et des amendes à l'encontre das femmea ayant pratiqué sur elles-mêmaa une interruption illégala da grossessa. La commission des lois du

Sénat, « eu égard à l'étor de notre société », estime que « rien ne justifie d'étoblir un code pénat moins sévère ». Cette logique répressive. parfois sélective - la commission a ainsi atienué les sanctions contre « les violations délibérées d'abligation porticulière de sécurité », celles-ci devant être « conscientes et manifestement délibérées », - se traduit surtout par l'introduction systématique de l'application obligatoire de la période de sûreté (le Mande du 25 avril) et par le désir de maintenir la spécificité -« dépénalisée » dans le texte du gouvernement - de certains délits.

Sur ce terrain, le rapporteur du ind., Maine-et-Loire), ci le président de la commission, M. Jacques Larebé (Rép. et ind., Seine-et-Marne), éprouvent parfois quelques difficultés à convaincre la droite sénatoriale de la justesse de leurs vues. Aiosi en a-t-il été de l'incrimination spéciale de parricide qu'ils ont tenté vaioement erocment. Pareille mésaveoture a failli se reproduire au cours de la séance de mardi à propos de l'interruption illégale de grossesse pra-tiquée par la femme elle-même.

M. Charles Jolibois s'est opposé à la dépénalisation de ce type d'avortement, passible de deux ans de prison et de 200 000 francs d'amende, en assurant que « l'évo-lution des mœurs » ne pouvait justifier l'ouverture d'aune telle brèche » dans la lai Veil.

#### Situation de « grande détresse »

M. Larché a renchéri en soulignant que la commission ne vou-lait nullement remettre en question le principe de l'IVG mais que la suppression du caractère délictueux de l'avortement revenait à le rendre « libre ». « Cette évolution, nous n'en voulons pas, naus avons accepié la loi de 1975 mais nous refusons l'oller plus loin », a ajouté M. Larché.

«Le débat n'est pas celui de la liberté», a rétorqué M. Georges Kiejman, ministre délégué auprès du garde des sceaux, opposé à l'amendement de la commission. « La seule questian est de savoir s'il faudra poursuivre pénalement des feuntes qui auroni pratiqué l'avor-tement sur elles-mèmes, malgrè la lègislatian. Il ne pourra s'agir que de personnes se trouvant dans une situatian de grande détresse. » Epaulé par les socialistes et par M= Marie-Claude Beaudeau (PC, Val-d'Oise), qui a dénoacé « le combat d'arrière-garde de la com-mission », le ministre a rapidement trouvé du soutien sur les banes de

M. Daniel Millaud (Union cent., Polynésic française), lui aussi hos-tile à l'amendeme at, a exhorté ses

machos». «J'aimerai bien qu'une assemblée de sénotrices se prononce sur ce domaine », a-t-il ajouté, Mª Beaudeau étant à cet instant la seule femme présente dans l'bémicycle. « C'est un problème de conscience., a ajouté ua autre sénateur ceatriste, M. Bernard Laurent (Aube). « Je n'ourais pas voté l'IVG si j'ovais été parlementaire. Pourtont, dans l'avortement, la femme est toujours une victime, le projet de loi propose le pardon, je sauhaite que le Sénat incline vers l'indulgence. » « Ne revenons pas à un cadre juridique plus controi-gnant ou plus accusateur », a ajouté M. Jacques Sourdille (RPR.

M. Kiciman a alors tenté de pousser son avantage ea assurant que l'amendement incriminé rameoait à la législation de 1920. « il est impossible de faire voter par des hommes une disposition qui ne sanctionnerait que les femmes, alors que la responsabilité intitale est partagée », a-t-il conclu.

M. Larché a alors demandé une suspension de séaace. Battue à coup sûr en cas de vote à main levée, la commission pouvait espérer l'emporter en recouraot à un scrutin public. C'aurait été cepen-dant faire bien peu de cas du débat qui venait de s'instaurer. La commissioo, constatant un peu tardive-ment qu'« un tel débat mértte réflexion », a choisi de s'émouvoir de « la volanté du gouvernement de hâter les choses ». Elle s'est ensuite contentée de demander la réserve sur le voie sur son ameadement. caup férir par la majorité sénatoriale soucieuse de cohésion avant

M. Kicjman sera certainemeat atientif à relancer le débat, provisoirement clos par cet expédient. lorsque la commission demandera enfin au Sénat de se pronnucer.

**GILLES PARIS** 

Au sein de Socialisme et République

### Les opposants à la démarche de M. Chevènement s'organisent

courant, Socialisme et République, scindé par la guerre du Golfe (le Monde du 2 mai), les élus et responsables qui se sont démarqués de l'ancien ministre de la défense ont décidé de constituer, au sein du courant, leur propre groupe de réflexion, iotitulé «Espace». Dans le texte de fondation de ce cercle, qui se veut l'équivalent d'autres clubs animés par des responsables de Socialisme et République -République moderne, par M. Chevè-nement, ou Rassembler à gauche, par M. Georges Sarre, - MM. Michel Charzat, Jean-Paul Planchou, Jean-Marie Bockel, Jean Gatel et leurs amis soulignent que « la complexité marque notre temps politique, des

L'élection législative partielle de Belfort

#### Deux candidats écologistes s'affronteront

M. Alaio Fousseret, secrétaire national adjoint des Verts, représen-tera son mouvement, début juin, dans l'élection législative partielle de Belfort provoquée par la démission de la suppléante de M. Jean-Pierre Chevèaement, ancien miaistre de la défense, qui a quitté le gouvernement en janvier dernier. Le candidat écolo-giste souhaite faire campagne sur les problèmer sociaux de Belfort, sur les projets d'aménagement ferroviaire et sur le canal à grand gabarit Rhin-Rhone, auquei il est opposé. Le can-didat du PCF, M. Joël Niess, entend dénoncer à cette occasion les «choix politiques du gouvernement et du PS».

Le représentant de Verts aura un concurrent direct. Génération écologie, le mouvement de M. Brice Lalonde, ministre de l'environnement, a décidé, mercredi soir, de pré-senter M. Roger Heyer, délégué à l'environnement au conseil municipal de Belfort. L'opposition parlementaire présentera un candidal unique:
M. Jean Rosselot (RPR), conseiller
général du canton de Danjoutin (Territoire de Belfort).

Alors que M. Jean-Pierre Chevène- relations internationales aux évotutions sociales » et qu'e il faut en tirer les conséquences, en procédant à une profonde mise à jour de nos grilles d'analyse et de nos systèmes d'action», car «l'ère des certitudes simples

et des pensées confortables est, aujour-

d'hui, révolue». Espace, dont le coordinateur sera M. Planchou, ancien délégué général de Socialisme et République, se propose de publier une «lettre» et de participer, par des textes, à la préparation de la prochaice réunion du courant, prévue pour le mois de juin, autant qu'à l'élaboration du «projet» socialiste, dont M. Michel Charzat est responsable au secrétariat national

Dissensions au sein de la fédéra-tion socialiste de la Seine-Saint-Denis. - La publication, le 17 avril, d'un communiqué de socialistes de Scine-Saint-Denis proposaot M= Véronique Neiertz, secretaire d'Etat chargé de la consommation, comme tête de liste socialiste aux élections régionales de mars 1992, a provoqué une vive réaction des fabiusiens. Les « omis de Laureni Fabius » dans le département ont réagi en désignant leur candidat, M. Marcel Debarge, sénateur, maire du Pré-Saint-Gervais, numéro deux du PS. - (Corresp.) □ Précision. - A la suite de la publi-

cation, dans le Mande du 6 mars, d'une information concernant des o'une information concernant des poursuites engagées par deux de ses colistiers contre M. Roger Blinière, maire (div. d.) de Bois-Colombes (Hauts-de-Seine), celui-ci nous précise que «le tribunal administratif de Paris, lors de son jugement du 18 mars dernier, a rejeté les recours à [soa] encontre ». Me Catherine Brisand et M. Patrick Roum estimeires gand et M. Patrick Bourg estimaient que M. Blinière était iaéligible en 1989 car, selon eux, en sa qualité d'assureur, il était entrepreneur de la commane et ils soutenaient qu'ad-joint avant 1989 il s'était rendu cou-pable du délit d'ingérence, ea assu-rant plusieurs associations dépendant

#### Rejet de la demande de commission d'enquête sur les ventes d'armes

La commission de la défease antionale et des forces armées, présidée par M. Jean-Michel Boucheron (PS, Ille-et-Vilaine), a rejeté, mardi 30 avril, la proposition de résolution, déposée par M. François Léotard (UDF, Var). tendant à la créatioa d'une commissioa d'eoquête parlemeotaire sur les exportations d'armes.

Le rapporteur, M. Bertraod Gailet (PS, Eure-et-Loir) a cooclu au rejet de cette proposition en estimaat qu'unc commission d'enquête o'était sans doute pas la procédure « la mieux adaptée » sur ce sujet.

1 N. 19727 . . 1989

される 一般

M. Gallet a notamment indiqué que la durée de six mois maximum d'une telle commissioo « n'était pas adéquate à l'étude des monquements aux embargos décldes par l'ONU ou des atteintes au respect des droits de l'homme et ne permettoit ni une informotion continue du Parlement, ni un contrôle prospectif des ventes d'armes ».

La commissioa d'eoquête a'aurait ainsi, sclon M. Gallet, a qu'une mission d'alerte ponctuelle et rétrospective » .

M. Pierre-André Wiltzer (UDF. Essonne), membre de la commission de la défense, a protesté, mardi, contre le rejet de cette demande, preuve à ses yeux, que, pour la majorité socialiste, « d y a les «bonnes» commissions d'enquête, celles qui dolvent servir de manœuvres de diversion au pou-voir, pour se tirer d'un mauvais pas, ou de machine politique contre l'opposition : c'est le cas de lo commission d'enquête sur le financement des partis politiques. Et il y a les « mauvaises », celles qui sont proposées par l'opposition pour renforcer le contrôle parlementaire sur le fonctionnement du gouverne-



# **POLITIQUE**

M. Robert Chapuis en visite à Ouvéa

### Un ministre dans l'île maudite

Au terme d'une visite de six jours en Nouvelle-Calédonie. M. Robert Chapuis, secrétaire d'Etat è l'enseignement technique, s'est rendu, lundi 29 avril. sur l'île d'Ouvéa. C'était le premier déplacement sur l'île d'un membre du gouvernement depuis la sangiente opération «Victor» du 5 mai 1988, consécutive à la prise d'otages de la gendarmerie de Fayaoué. Mercredi, des barrages ont été dressés dans l'île afin de protester contre la condemnation de dix habitants pour un viol collectif commis en mars 1990. D'autre part, deux personnes ont été blessées, mercredi soir, dont l'une grièvement, sur l'île de Lifou lest de la Nouvelle-Calédonie), à la suite d'une bagarre opposant des membres d'un clan tribal à propos d'un litige

> OUVÉA de notre envoyé spécial

Le petite camionnatte de la provinca das îlaa a filé dane Is brousse et les cocos rouges. Sans accueil coutumier et sans grand cérémonial républicain, M. Robert Chapuis, secrétaire d'Etat à l'enseignement technique, s'est rendu directament à l'annaxe du lycéa professionnal de Lákine, au aud, puis au collèga catholiqua Guillaume-Douarré, à Fayaoué.

Deux petites heures de visite officielle, discrètes, sans tapage ni discours. Un coup da vent (rocardian) sur le lagon, générelament plus habitué eu « temps qui prend son temps ». Depuis la sangiante opération « Victor » qui fit, le 5 mai 1988, dix-nauf victimes dens les rangs indépendentieres et daux parmi les gendarmes, aucun ministre présent en Nouvelle-Calédonie n'avait franchi la mer pour gagnar Ouvée le balla, deux fois « maudita » par l'Hietoire. On n'oublia surtout paa, lci, que le précédant ministre (M. Bemerd Pona, RPR) était venu revec baaucoup d'armes, et peu de bagages ».

Le petit cortège ministérial, esseulé sur l'unique route qui traverse l'île du nord au sud, eura donc laissé derrière lui la monumant des dix-neuf, où la marbre vient tout justa da remplacer eur les tombes les fleurs et les coquillagaa. «Par respect», expliquet-on. Il n'aura pas vu non plua les bandaroles déployées à l'antrée de la tribu de Gossannah, hostiles eu plan Rocard at qui réclamant «un procès politique pour les mili-tants indépendantistes morts sous la torture ».

Encore repliée sur elle-même par rapport eu reste de l'ila, la tribu, qui ea aent «investie» par l'Histoire, ressasse « les événements ». Pour célébrer la troisième anniversaire, la comité de lutte organise dapuis le 22 avril, des journées d'information at, la 5 mai, une marche vers la grotte. Déjà, la 9 avril, l'Etat avait pointé le bout du nez. Le délégué

du gouvernement en Nouvelle-Calédonie, M. Alain Christnacht, avait passé la jouméa antière à Quvéa. Là, il avait été accueilli coutumièrement per les chefs de la tribu da Wadrilla, au lieu même où Jean-Marie Tjibaou at Yéwainé Yéweiné furent assassinés par Djubelly Wéa en mai 1989. Certains chefs d'autres tribus, et surtout les ieunes, avaient houdé les cérémoniaa. Le monument des dix-neuf, couvert da slogans hostiles à la visite du représentant de l'Etat. avait été repeint in extremis le matin même par las employés municipaux.

عكذا من الاجل

« II fandra du temps...»

Cea manifestations sporadiques mesquent à peina l'indifférence générale des hebitente pour les marquea d'attention étatiques, Il n'y aut guère qua les écoliars, curieux, pour a'agglutinar eutour das véhicules de gendarmarie qui accompagnaiant la ministre, « Il faudra du temps, expliqua la pastaur Tom, l'un des artisana du «réveil » d'Ouvéa. Et aller doucement, doucement. » L'île e aujourd'hui retrouvé son calme océanien et ses problèmes internas, Ouvéa pansa ses plaies an silanca. Le soir, sous les feuilles de cocotiers, on parla plus développement que lutte politique. Et la déception est venua effriter l'anthousiasme du premier souffle des accords Mati-

ell y a un flagrant manqua d'unité politiqua pour mattre an placa des projets », explique la pasteur Tom. Paralyséa par les

ment devant le ministère de l'inté-

rieur à Paris, ce jour là, et il a l'în-

tention de se rendre, pour sa part,

à l'Elysée, afin d'y remettre le

document en question dont il n'a

S'ogissant du dixième anniver-

saire de l'élection de M. François

Mitterrand, le dirigeant d'extrême

droite a parlé d'un « bilan de fail-

life», affirmant que « la France es

entrée dans une crise gravissime ».

« Prévarication, concussion, corrup-

tion, malversation, extorsion de

fonds, trafic d'influence, delit d'ini-

tié, détournement de fonds, racket

fiscol, excès de pouvoir, otteinte

oux libertés, pression, persécution,

dissomotion d'Etot, tel est oujour

d'hul le vocabuloire politique de la

France», a déclaré M. Le Pen pour

qui « le président de la République

est au cœur de ce système en voie de

décomposition ». « C'est son parti.

ce sont ses amis, ses proches, ses

ministres, ses affidés politiques qui

participent à ce mécanisme », a

cooclu l'orateur en affirmant : « Il

est temps de chasser du pouvoir les

menteurs, les corrompus, les

voleurs » Tout au long de ce dis-

cours, il n'a eu qu'un seul mot -

e fontasio » - pour la guerre du

Golfe contre laquelle il s'était pro-

**OLIVIER BIFFAUD** 

pas révélé la neture.

deux drames succeeeifs, « l'île a prie un an de retard sur le reste du territoire», quand ses voisines de Lifou at de Mare, elles, a activent. Quelquea groupements d'intérêt économiqua (GIE) ont bian vu la jour depuis trois ans. Les bateaux de pêche émergent cà et là dans la beie du legon. Les citernae pour récupérer las eeux de pluie et les puits se construisent. Un four à copreh vient d'être implanté dans le nord. Deux autres sont prévus. dans la sud et le centra. Le relais touristique de Fayeoué est en cours de réhabilitation. Mais ces micro-projets restent aux veux de tous encore insuffisants.

« J'ai surtout peur des réactions de notre jeunesse», confie Mme Yvonne Adjouhnylopa, anseignante, de la tribu de Wadrilla. Le poids du passé et celui du désceuvremant ast, pour las parents. source d'inquiétude. Le mois der-nier, l'écola da la paroisse Saint-Joseph a été saccagée. «Les jeunes n'ont plus confianca, its sont dégoûtés. »

L'elcool, un temps interdit, est revenu aur l'îla en janvier derniar. Une seula victoire, en football, des Uniformas de Fayeoué euffit à encombrer la plage et les murs de la grande chefferie da tas de boîtes da bière, la samedi ou la dimancha soir. La cannebis est toujours monnaia courante et touche les plus jaunes, dès le sixiame, «Les vieux chafe coutumiars arrivent encore à se faire respectar en semaina, remarque un habitant de Wadrilla, Mais la week-end...»

JEAN-MICHEL DUMAY

#### A Paris et en province

### M. Le Pen appelle à des manifestations le 10 mai

A l'occasion du défilé parisien organisé par son parti, mercredi 1ª mai, M. Le Pen, président du Front national, a appelé à des manifestations devant toutes les préfectures, le 10 mai, « double anniversaire » de la « machination » de Carpentras et de la première élection de M. Mitterrand. SOS-Racisme a appelé à une contre-manifestation, ce jour-là, dans la capitale.

Ils l'evaient voulu symbolique, il le fut. Les organisateurs du rassem-blement cootre le Front netional, interdit par la préfecture de police, mercredi metio I" mai, à la Concorde, voulait marquer le coup en s'opposant à la « récupération » de cette fête ouvriére, que légalisa Philippe Pétain en 1941, par l'extrême droite. Pari tenu : cent cinquante personnes avait répoodu à l'oppel « antifasciste », parmi les-quelles l'écrivain Gilles Perrault et l'architecte Roland Castro. Le groupe fut lirtéralement ceinturé par des forces de l'ordre deux fois supérieures en nombre.

Au même moment, à quelques centaioes de mêtres de la, les sym-pathisants de M. Le Pen se rassemblaient aotour de la place de le Madeleice. Ils étaient plusieurs milliers (plus de quinze mille, selon les organisateurs, moins de huit mille, seloo la police) réunis afin de célébrer Jeaooe d'Arc. héroine de la journée, qui disparut, victime de l'Eglise, voici einq cent soixante ens, dans un a holocauste sublime », selon M. Le Peo.

Montée sur uo alezan fougueux, une jeuoe femme eu armure, qui jouait le rôle de la sziote pucelle, ouvrait le cortège à la tête duquel marchait le présideot du Froot nationel entoure de ses trois filles, de ses deux petits-cofants et de sa future épouse, devant le bureau

SOS-Racisme contre la « sédition »

En réponse à l'eppel à des manifestations la 10 mai, à Paris et en province, tancé, mercredi 1º mai, per M. Jean-Marie La Pen, SOS-Racisme invite «l'ensemble des organisations démocratiques at antiracistes » à manifester, ce jour-là, contre la Front national, L'association antiraciste, qui considère cet appel du dirigeant d'axtrême droite comme un cacte de sédition contre la République», estime qu'une contre-manifestation sera cune bien meilleure réponse au Front national qu'une simple interdiction policière ».

politique du parti d'extrême droite, Les militants, qui brandissaieot des drapeaux tricolores, s'étaient rangés derrière les banderoles de leur régioo ou des organisations satellites du Front national. Au milieu du défilé, un chef coutumier de Guyane était cornaqué par un cadre du parti. Les jeuoes du mouvement, lycéens et étudiants, vcoos eo nombre, fermaient le marche. Sur les bords de la manifestation, les ioévitables skinheads et outres membres de groupuscules néo-nazis se rappelaient, par iotermittence, au bon souvenir d'un service d'ordre à la rigueur toute militaire. Quelques passents qui n'avaient pas l'air de correspondre à l'idée que les marcheurs se font de « l'identité fronçaise » en furent pour leurs frais.

« Persécutions »

Au terme du parcours, place du Palais-Royal, M. Le Peo a pro-noncé un discours largement consacré aux « persécutions » en tous genres qui, selon loi, frappent soo parti. Au premier rang d'entre elles, la profaoation du cimetière juif de Carpentras (Vaucluse), eo mai 1990, une « machinotion » qui fut « l'une des plus formidables-conspirations montées contre le Front national s. « Cette immonde machination, cette magoville sinis-tre constitue, a-t-il dit, un des som-mets de lo diffomotion d'Etot permanente.» C'est pour obteoir « justice des calomnies et des dissa motions officielles » dont il estime lui et son parti, avoir été l'objet, que M. Le Pen a invité e tous les Français patriotes à se rendre en cortège, ovec des drapeaux tricolores, à lo préfecture du départe-ment », le 10 mai, eo compagnie des responsables et des élus du parti pour remettre uo document qui, a-t-il précisé, « fera un certain bruit ». Il a appelé à un rassemble-

n Le FN veot éditer des fausses cartes d'ideotité. - Le Front national e l'intention de distribuer, dans les prochains jours, cinq cent mille fausses cartes d'identité portant les mentions « République socialiste antifrançaise» et « obtention en six mois sur simple demande». Le FN enteod einsi protester contre les déclarations de M. Rocard sur l'accélération des procédures de natu-**EN BREF** 

□ Opération commando, eo Corse, contre un domaine agricole. - Un commendo d'une quiozeine d'hommes se réclamant du groupe clandestin Resistanza a investi, mardi 30 avril vers 21 heures, un domaine agricole à Linguizetta, à 60 kilomètres au sud de Bastia. Après evoir neutralisé les dix-huit ouvriers agricoles prèsents sur l'exploitation, le commando a détruit à l'explosif deux maisons d'habitation du domaine ainsi qu'un bâtiment agricole. Sur les murs, les enquêteurs ont découvert, outre la signature «R» de Resistanza, des inscriptions contre la politique agricole du gouvernement, ainsi que le slogan « Colons: fora » (colons: dehors). L'attentat de mardi soir intervient à la veille de la première visite en Corse du ministre de l'inténeur, M. Philippe Marchand. - (Corresp.)

M. Jeppé de ne pas respecter les accurds de l'UPF. - M. Pierre Méheignerie s reproché, mardi 30 evril, à M. Alain Juppé de o'avoir respecté « ni dans lo forme ni dons le fond » l'accord d'union signé le 10 avril dernier par l'UPF. Foisaot référence aux récentes mises en garde du secrétaire général du RPR aux élus « qui n'appartiennent pas cloirement à l'opposition », le président du CDS a décloré: « Sur la forme, chaque leader avait alors pris l'engagement de ne saire aveune critique à ses partenaires. Je respecte mes engagements, je regrette que M. Juppé ne les ait pas respectés. Quant au fond, il n'appartient ni à M. Juppé, ni à moi-même, ni à aucun leader de juger des votes des députés. »

M. Méhaignerie reprinche à

Le défi d'un rescapé des camps nazis aux négateurs du génocide

Netional-Habdo, hebdomedaire d'extrême droite, évoque, dans son numéro deté du 25 avril. le condemnetion de M. Robert Feurlsson à 100 000 frencs d'amende avec sursis pour contactation Monde du 20 evril). L'hebdomadaire clta un communiqué da M. Faurisson, dana laquel ca demier indique : « Aux avocats des onze associations qui ma poursuivaiant, j'avais damandé de me trouver dans les vingt-cinq ouvrages da ces volumes (relatifs au procès de Nurambarg] une preuve da l'axistance de catte magique chambre à gaz, qu'on na peut ni nous définir, ni nous décrire, ni nova dassinar, Incapables da ralaver ce défi, ils m'ont traité d'antisémite. »

Une aemaina auparevant,

M. Hanry Bulawko, présidant ds l'Amicala des ancians déportés juifs da France, avait pourtant proposé una méthode ingénieuse pour « refever ce défia. Dana un articla da Tribuza juiva (daté du 19 avril), M. Bulewko, rascapé des campa d'axtermination et auteur d'un livra aur l'humour juif, proposait à M. Fauriaaon da faira l'axpertisa da « l'arme du enme ». «Pour cela, écrit-il, il suffirait de trouver ou da remettre en état une chambre à gaz. Pour que l'expertise soit valabla, il faudrait qua daa volontairea s'y prétent. Convaincus de l'impossibilité qu'il y avait de gazer les juifa et d'aérer rapidament las chambres à gaz pour faire de la place aux convois qui ae succédaient, Robert Fauriason et ses adeptas accaptaront sena doute de sa soumattre à cetta expérianca. Pour notre part, fournirons le noua Zyklon B, (...) at, an compagnie de témoins objectivement choieis en commun accord. nous suivrone l'évolution de l'opération. De deux choses l'une : soit lea tanants da la vérité iront juaqu'au bout de leur démarche, malgré les risques encourus, soit ils appelleront à l'aide. Dans ce cas, nous nous engageons, contrairement à ce que firent lee ne*zis,* qui suivirent jusqu'au bout la terrible agonie, à las dégager à temps. »

### L'HISTOIRE DE L'ART CHEZ FAYARD Le feu de Titien



On ne sait de quoi il faut le plus s'étonner chez Titien : sa longévité léaendaire, sa mattrise des événements et des puissances, son sons strutégique des affaires ou tout simplement (tout simplément !) son génie en peinture résumant celui de Venise et projetant su lumière intérieure sur tous les tableaux après lui. Contre tous ceux qui ne peuvent voir de vroie réussite que dans l'échec, la réussite absolue de cette vie paraît invraisemblable, elle semble une insulte à nos valeurs religieuses de mort, d'annêchement sontimental, de pauvreté ou de malédiction spicidaire. Rien ne lui fait obstacle : sa croissance est celle du temps lui-même. Philippe Sollers, Le Monde

Titien est le père de la peinture. Ce fabuleux artiste n'a pas soulement rempli son siècle, le XVP, il n'a pas seulement dominé l'Europe par les œuvres qu'il répandait derrière les armées de Charles Quint. Titien a défini pour toujours le langage de la peinture tel que les plus grands, après lui, l'ont utilisé. Françoise Giroud, Le Journal du Dimanche

### DEGAS la palette d'un cœur blessé

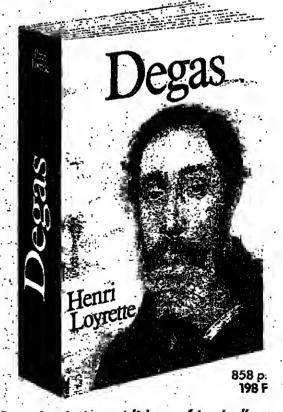

Un livre qu'on n'arrive pas à lâcher une fois qu'on l'a ouvert : écrite avec une lumineuse simplicité, c'est une hiographie capitale. Tissé à des apparences bourgeoises, caché par des péripéties mondaines et des histoires partsiennes, court le récit d'une haute et dure aventure intellectuelle.

De son vivant, il ne vendit qu'une seule toile à un musée français. La plupart de ses contemporains ne le comprirent pas, des "dassiques" aux impressionnistes en passant par les critiques. Henry Loyrette nous offre une remarquable biographie de celui qui, grand pointre, fut aussi en grand lettré. Philippe Dagen, Le Monde

er Land's in manifes an

nunt des forces du marché, »

Une « déviation

des mœurs politiques »

Crise de l'Etat et démocratie.

les valeurs qui fandent la démocra-

se dérouler dans un vide institution-

Jean-Paul II, mais le rôle de stimu-

ne suffit pas. ell est nècessoire que

les peuples qui sont en train de réfor-

mer leurs institutions donnent à la

démocratic un fandement authenti-

que et solide, » Paur Jean-Paul II, s'il

n'existe pas de « vérité tronscen-

dante, il n'existe aucun principe sur

pour gorontir des rapports justes

El il ajoute : « Les requêtes qui

viennent de la sociélé ne sont pas

toujours examinées selon les critères

de la justice et de la moralité, mais

plutat d'oprès l'influence électorale

ou le poids financier des groupes qui

les soutiennent. De telles déviations

des mœurs politiques sinissent par

provoquer lo défiance et l'upathie, et

par entraîner une baisse de la partici-

potian politique et de l'esprit civique

de la population. Il en résulte une

incaracité croissante à situer les

intérêts privès dans le cadre d'une

conception cohèrente du bien com-

d'une précédeote encyclique -

« L'homme est la route de l'Eglise ».

que « la solutian des graves pro-

blemes nationaux et internationaux

(...) requiert des valeurs précises d'or-

dre éthique et religieux, ainsi qu'un

changement de mentalité, de com-

▶ Le texte intégral de l'encycli-

que du pape, Centasimus

Annus, est disponible eux édi-

tions du Centurion : Pour une

société digne de l'homme, avec

une préface du Père Philippe

Laurent (144 pages, 30 F). Puis eu Cerf: Le centenaire de

Rerum Novarum et l'encyclique

de Jean-Peul /1, evec une pré-

face du Père Hugues Puel (130 pages, 30 F). De même, la

revue jésuite Cahiers pour

croire aujourd'hui publie un numéro spécial (88 pages, 35 F. 14, rue d'Assas, 75006

portement et de structures ».

an-Paul II conclut en estimant

Et, reprenant la formule célèbre

entre les hommes».

### « La défaite du socialisme réel ne fait pas place au seul modèle capitaliste », écrit le pape

Jean-Paul II a rendu publiqua, jeudi 2 mai, au lendamain de la fête du travail, son encyclique sociale Centesimus Annus, écrite à l'occasion du centiame anniversaire de Rerum Novarum du pape Léon XIII, datée du 15 mei 1891. Deux précédentes lettree avaient été consacrées par Jean-Paul II aux relations dans le travail (Laboram Exercens en 1981) et au développement du tiers-monda (Sollicitudo Rei Socialis en 1987). Cette troistême encyclique sociale - un document de 121 pages - est la olus acheváa. Elle est une réflexion sur l'échec du communisma en Europe de l'Est, sur les lacunes du systèma capitaliste et sur las valaurs dans una démocratie.

L'échec du marxisme. - Le pape analyse d'abord longuement les évenements de 1989 dans les pays d'Eu-rope de l'Est. La faillite du « socia-lisme réel » étail annoacée, dit-il, dans l'encyclique » propliétique » de Léon XIII, qui dénonçait il y a un siècle l'étatisation des instruments de production et l'élimination de la dimension « transcendontale » de l'homme, Rappelant le fondement de la doctrine sociale de l'Eglise, Jean-Paul II écrit : « Le caractère social de l'hoinme ne s'épuise pas dons l'Étot, mais il se réalise dans divers gronpes intermèdiaires, de la famille aux groupes économiques, sociaux, politiques et culturels, qui ont chacun san outonomie propre, »

Les événements de 1989 sont pour lui exemplaires. La révolte est veaue des « foules ouvrières » elles-mêmes, « qui ont àté sa légitimité à l'idéologie qui prétendait par-ler en leur noin ». Exemplaires aussi car l'inefficacité du système de production collectiviste n'est pas la consequence d'un « problème techni-que », mais de « la violatian des draits humains à l'initiative, à la propriété et à la liberté dans le

Exemplaires, enfin, parce que ces succès démocratiques dans les pays de l'Est ont été acquis sans violence, qu'ils ont révéle ele vide spirituel provoque par l'atheisme » et marque la reintroduction du droit et de la morale dans la politique. « Les évê-nements de 1989 donnent l'exemple, écrit Jean-Poul II, du succès remporte par la volonte de negocier et por l'esprit évangèlique, foce à un odversaire décide à ne pas se laisser arrêter par des principes moraux. lis constituent donc un avertissement pour tous ceux qui, au nom du réa-lisme politique, veulent bannir de la politique le droit et la morale.»

Les événements de 1989 marquent pour le pape une étape de la réinsertion de l'Eglise dans le monde

ouvrier, qui « depuis un siècle était tombé saus l'hégémonie du marxisme ». Il e'explique : « Dans la crise du marxisme, resurgissent les formes spontanées de la conscience ouvrière, qui expriment une demonde de justice et de reconnois-sance de la dignité du travail.» Et il va droit au but de cette encyclique quand il dit que l'Eglise offre sa doctrine sociale à « ceux qui sont 6 lo recherche d'une théorie et d'une pro-tique nauvelle et authentique de libé-

Il s'edresse aux croyants qui, « par desir sincère d'ètre du côté des apprimes et de ne pas se couper du cours de l'histoire », ont cherché « un impossible compramis entre le mar-xisme et le christionisme». «Le moment présent, écrit Jean-Paul II. depasse taut ce qu'il y avait de caduc dans ces tentatives et incite en inéme temps d réaffirmer le caractère post-tif d'une authentique théologie de lo libération intégrale de l'hamme.

Le pape ne se montre pas rassuré pour l'avenir et, notant que subsis-tent d'a anciennes formes de totalitorisme et d'autoritorisme », il demande qu'« un effart considérable soit consenti pour la reconstruction morale et écanamique des pays qui ont abandonné le communisme », en ajoutant qu' « une telle exigence ne doit pas entrainer une diminution des efforts pour soutenir et aider les pays chi tiers-monde ».

Les contradictions du système capitaliste. - « On ne peut accepter l'affirmation, écrit Jean-Paul II, selan laquelle la défaite du socialisme réel fait place au seul modèle capitaliste d'organisation économique, » C'est le deuxième volet de son

#### L'« idolâtrie du marché »

Si le pape réaffirme l'attachement de l'Eglisc à la propriété privée, c'est pour rappeler eussitöt que celle-ci à la loi de la « destination universelle de tous les biens ». Et s'il admet que « le marché libre est l'instrument le plus opproprié pour répartir les res-sources et répondre efficacement aux besoins », il passe en revue l'ensemble des failles du système capitaliste : chomage, pénibilité des condi-tions de travail, salaires indécents, marginalisation de catégories entières de travailleurs (immigrés) et colonisation du tiers-monde.

« Les mots d'exploitotion inhumaine qui étaient ceux de Rerum Novarum sont encore valables », écrit Jean-Paul II, qui qualifie de « demi-servitude » la situation faite à popu-lations entières. La réalité sociale d'aujourd'hui lui rappelle « le capita lisme des origines, dont lo cruauté n'o rien d envier à celle des moments les plus noirs de lo première phase de l'industrialisation ».

Si l'Eglise écarte la lutte des classes, qui « se refuse d respecter lo dignité de lo personne chez outrui »,

a l'engagement et les luttes contre un système éconamique entendu comme methode pour assurer la primouté absolue du copital, de lo propriété des instruments de production, sur la liberté et la dignité du travail de

De même, s'il reconnaît u le rôle pertinent du profit », c'est pour ajou-ter tout de suite après qu' « il peut orriver que les comptes économiques saient satisfoisants et qu'en même temps les hommes qui constituent le pairimaine le plus précieux de l'en-treprise saient humillés et offensés dans leur dignité », « Le profit est un réguloteur dons lo vie de l'étoblissement, insiste le pape, niais il n'est pas le seul. Il faut y ojauter la prise en compte d'autres facteurs humains et moraux qui, à lone terme, sont ou moins aussi essentiels pour lo vie de

Le procès qu'il fait de la société capitaliste, ce n'est pas seulement celui des mauvaises conditians de traveil, des déséquilibres sociaux entre les groupes et les nations, de l'épuisement et de la dégradation ressources naturelles, c'est aussi celui d'un style de vie et de consommation. Soulignant les risques d'« idòlatrie du marché », il mel en cause le système ou « l'économie devient un abolu, où la production et la consommatian des marchandises finissent par occuper le centre de la vie sociale et deviennent la seule valeur de la société ».

Un modèle pour l'Europe de l'Est et le tiers-monde. - « Peut-on dire, demande Jean-Paul II dans le passage clé de son eacyclique, que, après l'échec du communisme, le capitalisme est le système social qui l'emparte, et que c'est vers lui que s'arientent les efforts des pays qui cherchent à reconstruire leur économie et leur société? Est-ce ce modèle qu'il faut proposer aux pays du tiers-mande?» Sa réponse est la suivante : « Si par « copitalisme », an entend un système où la liberté dans le damaine économique n'est pas encadrée par un contexte juridique ferine qui la met au service de la liberté humalne intégrale, dont l'axe est d'ordre éthique et religieux, alors la réponse est nettement négative. »

« La solution marxiste a échoué, poursuit le pape, mais des phénomènes de marginalisation et d'exploitation demeurent dans le monde, spècialement dons le tiers-monde, de même que des phénomenes d'alièna-tion hymaine, spécialement dans les pays les plus ovancès. Des foules importontes vivent encore dons des conditions de profonde misère moté-rielle et morale. Certes, la chute du système communiste élimine dans de nombreux pays un obstacle pour le traitement opproprié et réoliste de ces problèmes, mais cela ne suffit pas à les résoudre ».

« Il y o même un risque, conclut Jean-Paul II sur ce point, de voir se répandre une idéologie radicale de

#### **MÉDECINE**

Adoptée par une commission du Parlement de Strasbourg

### Une proposition de résolution européenne admet le principe de l'euthanasie

Une proposition de résolution, admettant la principe de l'euthatant a priari que toute tentative d'y nesie, e été adoptée jeudi saire sace directement est vouée à 25 evril par la commission de l'insuccès, et qui, par principe, en l'environnament, da la santé attend la solution du libre développepubliqua et de la protection des consommateurs du Parlament européen. Pour la première fois, dans une indifférence quasi-générale, une instance communautaire a pris position sur cette L'encyclique s'aehève par une

question controversée. reflexion sur le rôle de l'Etat et sur Le 1º décembre 1989, cette commission du Parlement coropéen avait coafié à M. Léoo Schwarttie. « L'activité éconamique ne peut zeaberg le soin d'établir ua rapport sur l'assistance eux mourants. Une nel, juridique et politique», ècrit fois rédigé, ce rapport fit l'objet d'uoe proposition de résolution qui, moyenant quelques amendelation de l'Etat - ou de garde-fau ments, a été adoptée le 25 evril. Ce texte, qui, s'il était adopté, ferait ensuite l'objet d'une recommandatioa européenne, devrait être discuté en séance plénière au Parle-ment européen au mois de juin

#### «S'endormir paisiblement et définitivement »

Aussi bien l'exposé des motifs que le résolution elle-même donoent lieu à un glissement de langage, assez classique dans les textes reletifs aux soins palliatifs et à l'euthanasie. Dans son exposé des motifs, le docteur Schwartzenberg rappelle que « longtemps négligée. considérée comme une des missions d'une médecine moderne, d'une haute technicité, mais qui n'aubile pas que l'hamme est son sujet uni-que et que sa vie se définit par la dignité ». Il coumère ensuite quelques « postulats », comme, par exemple, le feit que « l'acharnemeni therapeutique est une faule médicale liée à un entetement intellectuel et qui amené sur le plan nam de la raison d'Etat »: ou cacore « que la douleur est inutile et néfaste» et qu' « elle peut être vaincue dans la plupart des cas grace à l'administration de drogues

Soit un exposé sur les soins pal liatifs qui permetteot, écrit juste-meot le docteur Schwartzeoberg, « de lutter contre la douleur, contre l'inconfort, contre la peur », avant d'ajouler qu'il faudrait généraliser les unités de soias palliatife dans les hapitaux. Le député européeo co appelle, ponr ce faire, à uoc medicure formation des personnels soignants et à la mise en plece de structures d'accueil destinées à permettre eux grands meledes de mouris catourés de ceux qu'ils

équales ».

Arrive enfin le deroier pers graphe: « La dignité est ce qui défi-nit une vie humaine. Et, lorsqu'à la fin d'une longue moladie contre laquelle il o lutté avec courage, le

malade demande au mèdecin d'in terrompre une existence qui a perdu pour lui toute dignité, et que le médecin décide, en toute conscience, de lui porter secours et d'adoucir ses derniers moments en lui permettant de s'endormir paisiblement et définitivement, cette uide médicale et humaine (parfais appelée euthanasie) est le respect de

Dans la proposition de résolu-tion rédigée par le docteur Schwartzenberg, cele se traduisait (article 8) par ; « lorsqu'un mèdecin dècide en toute conscience d'accéder à la demande instante et per-manente d'un malade de l'aider à arrêter son existence qui a perdu paur lui toute dignité, il agit par respect d'une vie humaine. » Deux députés de la commission, parmi lesquels le professeur Alaia Pompidou (Rassemblement des droites européeaacs) ont déposé, et fait adopter, des ameadements qui nuancent un peu ce propos, le texte de cet article devenant : «En l'absence de toute thérapeutique cura-tive, et après échec de soins palliatifs correctement conduits tant su le plan psycholagique que médical, chaque fois qu'un malade pleine-ment conscient demande, de anière pressante et continue, qu'il solt mis un terme à une existence qui a perdu pour lui taute dignité, et qu'un collège de mêdecins consti-tué à dessein constate l'impassibilité d'apporter de nouveaux soins

spécifiques, cette demande doit être sotisfoite sans qu'il soit, de cette façon, porté atteinte au respect de la vie humaine.» Il sera iotéressent d'entendre dans quelques semaines les débats qui, sur ces problèmes, auront lieu dans l'enceinte du Parlement européco. Daos l'immédiat, oa peut remarquer tout d'abord que ce texte va à l'encoatre de l'article 20 do Code de déontologie médicale, qui stipule que si « un médecin doit s'efforcer d'apaiser les souffrances d'en provoquer délibérément la

On peut s'étooner qu'une commission do Parlement européen ait pu, d'uoc maoière aussi légère, iotroduire subrepticement la reconnaissance du priocipe d'euthanasie. Si personne eujourd'hui oe conteste la oécessité de généraliser, dans les services hospitaliers. la mise eo place d'uoités de soins pallietifs, il serait oécessaire qu'e propos de l'euthanasie ett lieu, au préalable, et pourquoi pas à l'éche-lon enropéen, un débat aussi serein que possible (1). Sinon il est à craindre, qu'une fois encore, on ne retombe daos les querelles entre partisans des soins palliatifs et partisans de l'euthanasie. FRANCK NOUCHI

11) Lire à ce propos l'article « La dignité humaine, un consensus? » écrit par Isabelle Marin dans le revue Esprit (février 1991) (212, rue Saint-Martin 75003 Paris).

### Une morale pour la démocratie

par Henri Tinca

Lys cent ans, un mur s'effondrait entre l'Eglise et le monde industrielle, un pape, Léon XIII, donnait de la voix pour condamner avec la même énergie le libéralisme sauvege, elors souverzin, et le socielisme naissam. Sous le nom de doctrine sociele, l'Eglise proposeit une sorte de trolsième voie, qui deven inspirer, evec plus ou moine de bonheur, des générations ennères de catholiques socieux, militants et

Un eiècla sprès, l'environnement e radicalement changé. Il n'est plus celui de la déflagration sociale et urbaine de la fin du dix-neuvième ment ouvrier et la promesse d'una aube séculière. La neuvième encyclique de Jean-Paul II plonge dans un monde où cette utopie marxiste e été balayée, où paraissant sbsentes les idéologies de rechange, où la démocrade elteme le meilleur et le

Sur le cadevre sncore fumant d'un totalitarisme communiste qui e trempé le cerectère de l'encisn srchevêque de Cracovie, on ettendait que le papa indique, sinon un modèle institutionnel, au moine des pistas pour les enciene peys com-munistee et les nouvelles démocraties d'Amérique ladne et d'Afrique.

Sa réponse tient en quelquee phrases. L'échec du « socialisme réel » n'exonèra pas la système libéial da ees contradictions. Qu'on

n'attende donc pas de ce pape qu'il bénisse ceux qui veulent passer de la dictature du parti è celle du profit. Trop d'Etat est un crime que l'histoire e déjà puni. Trop peu d'Etat est uns faute que le présent condemne. On n'even jemais lu, sous la plume d'un pape, une telle dénonciation du laxisme en matière économique et paraille légitimstion de la lutte sociale non violente pour rasteurer le dignité des conditions de salaire et du travail.

#### Le primat de la personne humaine

On est ici dens le dron fil de la doctrine sociale de l'Eglise qui inclut traditionnellement ce rôla régulateur de l'Etat et des corps intermédiaires comme les partie et lae syndicete. Mais Jesn-Paul II va plus loin que Léon XIII quend il traite de la crise de l'Etat et de la culture contemporaine, dens le veine de Redemptor hominis, sa première encyclique de 1979, et ds son discours de 1980 à l'UNESCO, qui sont les deux textes fondateurs du pontificat.

Pour lui, la crise des démocraties vient de leur incapacité à définir des valeurs de référence indiscutables, à se mettre d'sccord sur des critères de justice, de moralité, de primauté ds le parsonne humsine, de bier eggrevée par *et agnosticism*e et le relativisme eceptique » dominents, rend le démocratie vulnérable aux

pressions financières, électoralistes, aux idéologies à caractère scientifique, sux fondsmentalismes religieux. Elle se traduit par le désengagement et la passivité du citoyen. « Une démocretie sans veleurs se transforme en totaliterisme déclaré ou sournois », avertit Jean-Paul II., qui propose, sans complexe, les « véntés » du christienisme, avec le tentation d'en faire la Vérité de l'Erat.

L'encyclique Rerum novarum de Léon XIII avait été acqueillie par les milieux conserveteura comme un manifeste subversif. Si. cent ens après, son successeur ne peut pes être soupçonné de frayer evec le communisme, sa dénonciation des erreurs du système capiteliste ancrere dans leurs convictions ceux pour qui l'Église sst décidément incompétente en mstièra économique et ne guérira jamais de sa mala-die infantile : le socialisme rampant.

Mais le papa ne renvoit pas dos à doe collectivisme marxiste et capi-talisme libéral. Il les dépasse tous deux, en rappelant la rôle central de l'homme, sa primauté ebsolue dans les choix économiques et politiques, son aptitude à la « rranscendance». A evoir voulu l'ignorer et fait ds l'homme une simple pièce dans un sogrenage, le communisme a échoué. Meis le eystème démocratique n'est pas à l'ebri, eussi,

#### Les trois piliers de la doctrine

Aueune encyclique n'a eu le postérité de Rerum Noverum, de Léon XIII, portant, il y e un siècle, sur la situation des ouvriers. En référence à ce célèbre document du 15 mei 1891, cheque pape e eu, depuis, le souci d'actualiser l'enseignement social de l'Eglise. Avent Centesimus Annus, de Jean-Peul II, il feut cilsr Quadragesimo Anno, de Pie XI le 15 mai 1931, Mater et Megietre, de Jean XXIII Is 15 mei 1961, Ocrogesime Adveniens, de Peul VI le 15 mal 1971. Une autre pièce maîtresse de le doctrine sociele est Gaudium et Spes edoptée per le concile Velican II la 7 décembre 1965.

La doctrine eociale de l'Eglise repose sur trois piliers : 1. La justice sociale, qui oblige l'employeur è offrir un ejuste salaire», des conditions de trevail dignss, et suppose

des formulss de participation des travailleurs : 2. La propriété privée, en vue du «bien commun», les for-mulss d'« allience entre capital et travail» (dens Rerum Noverum), patrone et ouvriers, eon

3. La défense des « corps intermédieires » (coopératives, syndicats, essociations profeseionnelles) pour tempérer les excès à la fois de l'initiative privée st de l'Eist.

### REPÈRES

**FAUSSES FACTURES** Les fonds d'Urba

auraient servi à financer une société privée

Le système des fausses factures du PS ne servait pas seulement au financement politique, mais étalt utilisé è des fins purement commercieles et privées, selon les révélatione publiées dens l'Evénement du jeudi du 25 evril et du 2 mai. Le bureeu d'étudee Urba-Gracco, lié au financement occulte du PS, eurait, selon l'hebdomedaire, investi de « l'argent racketé » dens la société de droit privé Raphael Billenge, qui commercielise le rouge è lèvree Rouge Baiser.

L'ex-directeur de cette eociété de coemétiques, M. Jean-Philippe Cheuvel, errière-petit-fils de Raphael Billenge, e confirmé ces informetions dene un entretien publié le 2 mai. Selon l'Evénemenr, Grscco était le principal ectionnaire de le société Rephaël Billange, dès ee créetion en 1988, evec 25,6 % [192 500 frence) de son capital constitutif. Le PDG de l'entreprise de cosmétiques était M. Jesn-Dominiqua Blardone, numéro 2 du système Urba-Gracco derrière M. Gérard Monate. Il est vrai que M. Blardone est également gérant de l'entreprise CFTS, qui possédelt 20 % du capital de Rapheel

Grecco n'e pee été un ectionnaire dormant de cette société, ne cessent de remettre des fonde dans l'effaire, pour un total d'environ 3 millione de francs. M. Chauvel, qui affirme ne pse s'être eperçu de l'origine suspecte de l'ergent inveeti per Grecco, e

#### RELIGIONS

M. Marchand défend la mosquée de Libercourt

décidé de porter plainte.

Après le référendum négatif sur l'extension de la mosquée de Libercourt (Pas-de-Caleis), M. Philippe Marchand, ministre de l'intérieur et des cultee, est intervenu. mardi 30 avril, euprès du préfet du département, lui demandant de e prendre toutes dispositions » pour faire respecter le liberté de culie. Celle-ci « ne saureit être remise en cause par une consultation populaire ou des délibérations de collectivitée territoriales ». Il souhsite eussi que son respectée « la neutrelité du droit de l'urbanisme, qui ne saureit être utilisée eu seul motif d'empêcher l'implanretion de lieux de culte». Cette déclaration répond aux inquiétudes du CORIF (Conseil de réflexion sur l'evenir de l'islam en France), pour qui le référandum de Libercourt est eun coup dur porté à l'intégre-

### Les autorités du Bangladesh font état de dizaines de milliers de victimes

Le cyclone tropical qui a ravagé le Bangladesb, mardi 30 avril, apparaît comme le plus terrible qu'ail connu le pays depuis son indépendence, en 1971. Dans un premier bilan, le ministre des com-municatione, le colonel. Oli Abmed, a feit état de quelque 25 000 morts dans le port de Chit-tagong, la deuxième ville du pays. Mais des dizaines de milliers d'autres risquent d'être déconverts dans les îles du golfe du Bengale, qui ont été submergées par une montée de la mer de près de 6 mètres de baut, et balayées par des vents atteignant la vitesse de 235 km/h. Le premier ministre, la Bégum Khaleda Zie a lancé, mardi soir à la radio, un appel à l'aide internetionale, en soulignant que « l'étendue des dommages est telle que le gouvernement du Bangladesh ne pourra y faire face seul.».

C'est la ville de Chittagong, à 300 kilomètres au sud de Dacca, la

capitale, qui a été l'une des plus de bateaux de pêche perdus en touchées. Le passege du cyclone a duré neul heures (ca Birmanie, il n'a fait que quelques victimes). L'onde de tempête (improprement a noyé des quartiers eotiers de la ville sous 2 mètres d'eau. Les canalisations d'eau et les réseeux de communications ont été rompus en meints endroits. Le tablier central du pont sur le fleuve Karnaphuli, qui avait été inauguré l'an dernier par l'ancien président Ershad, s'est effondré. Dans le port, les cuves de stockage du pétrole ont été submergées, ce qui fait eraindre uoe pollution majeure. A l'eéroport militaire, 24 avioos et 5 bélicoptéres ont été engloutis sous plu-sieurs mêtres d'eau. Dans le district de Cox's Bazar, où se trouve

la station bainéaire de Chittagong, on dénombrait 2 700 morts dens la journée du 1ºmai, mais on était

D'eprès les équipes du Croissant rouge, qui ont survolé la zone en bélicoptère le le mai, la plupart des îles du golfe du Bengale demeuraient sous 2 mètres d'eau. Les sauveteurs n'ont pu que contempler les cadavres à la dérive et repérer les points hauts où s'aggintinent les survivants, daos l'espoir de leur porter secours ensuile. Dans la seule île de Sandwip, qui compte quelque deux millioos d'babitants, les noyés se compteraient par milliers. La situation sur l'île voisine de Kutubdia serail aussi critique.

Les autorités craignent que cette catastrophe ne dépasse en ampleur le cyclooe de 1970, qui avait provoqué la mort de plusieurs eco-taines de milliers d'babitants dans ce qui était encore le Pakistao

### Le golfe de tous les périls

Suite de la première page

Mais la trajectoire des systèmes est en partie aléatoire puisqu'elle fait, parfois, des méandres ou des boucles complètes difficilement prévisibles.

Les cyclones tropicaux, outre leurs sont caractérisés par des pluies dilu-viennes : plus de 1 000 millimètres d'eau peuvent tomber en vingt-qua-tre ou quarante-huit heures, soil près du double de ce qui tombe à Paris en moyenne par an.

Vents et pluies suffiraient déjà à produire des catastrophes. Mais ces dernières deviennent inouïes lorsqu'un cyclone tropical arrive sur des coles très basses, comme celles du Bangladesh. Plusieurs facteurs s'ajoulent, en effet, pour créer une «onde de tempêle» qui peut faire monter le niveau de la mer de 7 à 8 mètres. D'abord, le seul passage d'une dépression barométrique fait monter le niveau de la mer: I hectopascal en moins a l centimètre d'eau en plus. Ensuite, le passage d'un cyclone tropical peut coîncider avec une haute mer de vive eau : la lune était pleine effectivement le 28 avril et le gladesh le 30 avril tôt dans la matioée. En outre, les vents tourbillonnants soufflent forcement pendant un certain temps vers la côte, et font done remonter l'eau sur cette côte (lout comme quelqu'un qui souffle sur une assiette de soupe fait monter le liquide sur le bord de l'assiette vers lequel est dirigé le souffle).

La côte et une partie du Bangladesh étant au ras de l'eau, une mon-lée de la mer de plusieurs mètres provoque forcément l'envahissement par les eaux de vastes zones très basses. S'ajoutent le sous-développement et l'extraordinaire deusité de la population: au Bangladesh, 107 millions de personnes (à peu près le double de la population française) vivent sur 144 000 kilomètres carrés (un peu plus du quart de la superficie de la France).

YVONNE REBEYROL

Le président François Mitterrand

a adressé un message au président de la République populaire du Ban-

gladesh, lui faisant part de sa «grande tristesse» à la suite du cyclone qui s'est abattu, lundi 29 avril, sur les régions côtières de

ce pays. Sur place, le Croissent-Rouge avait mobilisé, dès le mer-credi le mai, 21 000 bénévoles pour aider aux opérations de secons. Le

gouvernement du Bangladesh devait

se réunir, jeudi 2 mai, afin de préci-ser les secours nécessaires et le

secrétariat d'Etat français à l'action

humanitaire attendeit l'issue de

cette réunion evant de prendre des

Le roi Fahd d'Arabie saoudite a

ordonné l'envoi d'une aide urgente

qui sera composée de médicaments.

de tentes, de couvertures et de pro-

Les organisations bumanitaires

françaises, Médecins du monde et

Médecins sans frontières, devraieot

procéder, sur place, é une mission d'évaluation des besoins nécessaires.

Le Secours populaire français (SPF)

a ouvert une souscription pour venir

en aide aux victimes du cyclone.

« Les premiers fonds seront utilisés

pour l'envoi de produits de désinfec-tion de l'eau et pour les aides médi-

cales oux blesses, a signale le SPF, dans un communiqué (1). Le

Secours catholique wen contact avec

dispositions d'aide urgente.

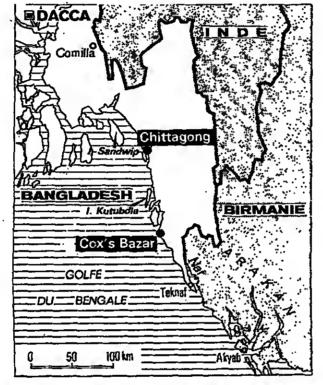

Superficie: 144 000 km2

Religious: musuimans 87 %, hindous 12 %, bouddhistes 0,6 %, chrétiens 0,3 %. Depuis 1988, l'islam est religion d'Etat.

Situation géographique: situé au fond du goife du Bengale, le Bangla-desh se trouve au confluent du Gange et du Brahmapoutre. Le problème de la retenue des caux est primordial pour le pays, régulièrement soumis

Situation économique : l'agriculture est la principale ressource du pays. Avec un PNB par habitant de 171 doilars en 1988, le Bangladesh fait partie des dix pays les plus pauvres du monde. Le commerce extérieur est très

Caritas Bangladesh », a ennoucé,

pour sa part, qu'il avait déjà déblo-

qué « une oide immédiate de 500 000 francs » en faveur des vic-

times du cyclone. En outre, Caritas

Bengladesh a a entrepris des actions

de première urgence » dans le pays

(distribution de vivres, médicaments

et matériels) et a « programmé des

actions de reconstruction » telles que

a distribution de semences, remise en

étot des cultures et des élevoges, reconstruction des digues et des habi-

tations ». Afin de poursuivre et de

développer ces actions, le Secours catholique lance un appel à le soli-

darité et demande que les doos lui

soient adressés 106, rue du Bac, 75341 Paris Cedex 07, par chèque

bancaire ou au CCP 737 G Paris

avec la mention «Sinistrés Bangla-

(1) Les dons doivent lui être adressés au 9-11, rue Froissart, 75003 Paris, CCP 2333-S Peris avec la mention « Bangla-

nouveau bilan du séisme de

Georgie : 81 morts et une centaine

de disparus. - Vingt-quatre beures

après le violent tremblement de

terre qui a secoué la Géorgie sovié-

tique le 29 avril, le bilan des vic-

Population: 107 millions d'habi- peu actif, les exportations ne représentant que 6% du PNB.

Situation politique: lors de la partition des Indes britanniques, en 1947, l'actuel Bangladesh devient le Pakistan oriental. Au prix d'une guerre sanproclamée en 1971. Le général Ershad, après une succession de coups d'Etat, prend le pouvoir en 1982 et maintient un régime militaire autoritaire jusqu'au 5 décembre dernier, date à ner. En mars, après des élections qui se sont déroulées pour la première fois presque sans frandes massives, la président Ziaur Rahman, a été nommée premier ministre.

### Appels à la solidarité internationale

quences catastrophiques.

 Avril 1978 : 10 000 morts au Bangladesh.

de 100 disperus, 500 blesses et

giante avec l'Inde, l'indépendance est aquelle il est contraint de démission bégum Khaleda Zia, veuve de l'ancien

#### Les précédents

La golfa du Bengale ast belayé à répétition par des cyclones tropiceux aux consé-

Novambre 1970 : 300 000 morts officieusement (600 000 à 800 000 plue probablementi au Pekistan orieotal (devenu Bengisdesh en 1971). Novembre 1971 : 5 000 à 15 000 morts dens l'Etat

indien de l'Orissa. • Novembre 1977 : 10 000 à 20 000 morts dens l'Etat indien de l'Andhre Pra-

• Mai 1985 : 11 000 morts (40 000 peut-être) au Bangladesh.

 Décembre 1988 :
12 000 morts au Bangladash at quelques centaines dans le Bengala occidentel.

80 000 sans-abri. Le gouvernement de la République de Géorgie a demendé officiellement l'aide de la France, «si minime soit-elle». comme l'a précisé la représentation. times s'élevait à 81 morts et à plus géorgienne en France. - (AFP. AP.)

### CARNET DU Monde

<u>Décès</u>

- A ceux qui onl connu et apprécié

Eliane BOLLE, agrégée de l'Université, IPR d'anglais,

et ses enfants ont la douleur d'annoncer son décès survenu le 29 avril 1991.

Les obsèques ont en lieu dans l'ioli-

Les Vignes-de-la-Cure, 26600 Veaunes.

Le président de l'université Paris-Le doyen de la faculté de médecine e Crétoil,

Le personnel enseignant de la faculté de médecine de Créteil, ont le regret de faire part du décès de Pierre et Patricia Validire, ses petits-enfants, Anne Validire,

professeur des universités, praticien hospitalier d'anesthésie-réasimation.

survenu le 21 avril 1991

Nous apprenons le décès, survenu le 29 avril 1991, à Paris, de

#### Philippe DREUX,

dont les obsèques seront célébrées le vendredi 3 mai à 16 h 30 en l'église de Chambord (Loir-et-Cher) et dont l'inhumation, qui suivra, aura lieu dans le caveau familial.

[Nå la 14 juin 1929 à Parls, Philippe Dreux a (Nik in 14 juin 1929 à Paris, Philippe Dreux a longuemps été grand reporter photographe dans le presse automobils avant d'entrer, an 1971, à la Société netionale d'étude et de construction de moteurs d'aviation (SNECHA), dont il devient l'au-taché de presse, puis la directeur des relations publiques et conseiller en communication du pré-aldent-directeur général, René Ravand. En août 1987, il prend sa retraits. Philippa Dreux était sussi conseiller municipal de Chambord (Lote-et-Cher), dont il présiduit le contrô des titus. Il était chavaller de l'ordre national du Mérins. Il laisse chavaller de l'ordre national du Mérins. Il laisse Cherj, dont il présidait le comité des têtes. Il était chavalier de l'ordre national du Mérite. Il laisse aux journalistes spécialisés an aéromatique le souvenir d'un spécialiste compétent, afficaca et dévoyé de la communication. A plusieurs reprises, il avait été distingué par l'association des journalistes professionnels de l'aéronautique et de l'espace (AJPAE) pour la qualité de son tra-veil lors des Salors interestionaux de l'aéronautivail lors des Salors international que et de l'espace su Bourget.)

Mª Anne-Marie Hott. M. et Mª José Hott,

ses enfants. Les familles Grenet et Hémar, ont la douleur de faire part du décès de

Mes veuve François HOTT, née Germaine Greset.

survenu le 18 avril 1991, dans sa quatre-vinet-douzième année.

Vous èles cooviés à assister ou à vous unir d'intention aux obsèques religieuses, qui seront célébrées en l'église Saint-Sulpice, Paris-6, le lundi 6 mai 1991, à 10 h 30.

L'Inhumation pura lieu au cimetière

101, rue du Cherche-Midi,

#### **MOTS CROISÉS**

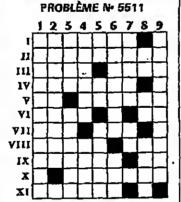

HORIZONTALEMENT IL Qui ne va pas sans dire, — II. Des iculmes du devoir. — III. Cause de séparations. Agents de trensmission. — IV. A l'hebitude de cherrier. — V. Pes perdu. Nous occupons de ce qui est à prendre ou à leieser. — VII. Cité cemerounaise. Note. — VII. C'est mieux que nen. Ne rumine vii. C est mieux que nen. Ne rumine plus. - VIII. Feres conneiseence. Prouve que l'on n'est pas suivi. -IX. Pes forcément bien étevés. Un peu de fric. - X. Très amoureuse. -XI. Rapprochas les familles. VERTICALEMENT

Sont à mettre sur nos tablettes - 2. Dessoue de brsa. - 3. Etre parmiles térmoiris. « Marche » de cavalerie. les térnoirs. « Marche » de cavatene.

4. Trouble la repos. Est de feu. —

5. Participe. Symbole, Fera perdre. —

6. Qui est donc là pour en finir.

Constitue un passage obligé pour maintes personnee. — 7. Une parmi neuf. Adverbe. — 8. Est toujoure suivi. Hors d'affaires. Siffient en marchant. - 9. Action et obligation.

Solution du problème nº 5510 Horizontalement

I. Noviciet. - IL Orateur. - III. Mine. Lier. - IV. Me. Moelle. - V. Enns. Lam. - VI. Tu. Akène. - VII. Débuts. - VIII. Erletales. - IX. Iràne. -X. Osées, Ota. - XI. Ru. Sein. Verticalement

1. Nommé. Oécor. – 2. Orienter. Su. – 3. Van. Nubile. – 4. Items. Us. Es. – 5. Ce. Attise. – 8. Iule. Ksar. – 7. Arilla. Légn. - 8. Elancant. -Crème, Seau.

**GUY BROUTY** 

~ Mª Marianne Lautree, M. Serge Martinez, son gendre, oat la douleur de faire part du décès de

> M- Jeanne LAUTREC. née Perillon, agrégée de l'Université,

survenu à Carcassonne le 24 avril 1991.

Une cérémonie aura lieu à Cor meilles-en-Parisis, lors du dépôt de l'urne dans le caveau de famille, le 4 mai, à 10 h 30, au nouveau cime-

94, avenue Saint-Clément, 34000 Montpellier,

Paule et Jean Validire, es entants, Jean-Louis et Odile Validire,

son arrière-petite-fille, oat le regret d'annoncer le décès de

M= Louis LOUP, née Jeanne Loubet.

Les obsèques ont eu lieu dans la plus stricte intimité. Cet avis tient lieu de faire-part.

t, square Théodore-Judlin, 75015 Paris.

M. Pierre Magaldi, inspecteur général, chevalier de la Lézion d'honneur. Marie-Pierre et Guy, ont la douleur de faire part du décès de leur fils et frère,

Thierry MAGALDL

surveau à Cagnes-sur-Mer. à l'âge de

Les obséques seront rélébrées le vende la Sainte-Famille, à Cagnes-sur-Mer.

Cet avis tient lieu de faire-part.

41, rue de Vaugirard, 92190 Meudon,

- Ses collègues et amis de l'adminis-tration centrale de la Direction généont le regret et la tristesse de faire part du décès de

Jean-Marc MAUPAS, inspecteur priacipal des impôts,

survenu le 29 avril 1991.

Sa droiture et son sens de l'amitié lui vaudront toujours l'estime de lous ceux qui ont partagé son travail.

- M. et Mee Robert Asseo, ses enfants, M= Sylvie Courtois.

Simon Courtois.

son arrière-petil-fils, Les femilles Hamel, Cuvellier,

Sutterman et Declereq, ont la douleur de faire part du décès de

M= veuve Richard SUTTERMAN, née Germaine Hamel,

survenu le 25 avril 1991 dans sa qua-lre-vingt-septième aanée, à Paris-4.

Les obsèques oat eu lieu dans l'inti-misé samiliale à Vauxrezys (Aisne).

Cet avis tient lieu de faire-part.

 Les présidents des chambres de commerce et d'industrie d'Aquitaine, Les membres et les collaborateurs de la chambre régionale de commerce et d'industrie « Aquitaine », ont la très grande tristesse de faire part

André TISSIDRE, président de la chambre régionale de commerce el d'industrie « Aquitaine »,

survenu à Bordeaux, le 30 avril 1991, à l'âge de soixante-sept ans.

Les obsèques seroat célébrées le samedi 4 mai. à 15 beures, en la cathédrale Saint-Caprais, & Agen.

- Jean-Alain Mariotti, Les membres et les collaborateurs de la chambre de commerce et d'industrie de Lot-et-Garonne, ont la très grande tristesse de faire part du décès de

André TISSIDRE, président honoraire de la chambre de commerce et d'industric de Lot-et-Garonne. de la chambre régionale de commerce et d'iadustric « Aquitaine »,

survenu à Bordeaux, le 30 avril 1991, à

Les obsèques seront célébrées le samedi 4 mai, à 15 beures, en la cathé-dule Saint-Caprais, à Agen.

THESES Tarif Etudiants 50 F la ligne H.T  Le président et les membres du conseil d'administration de l'ANSDER, chambre syndicale des sociétés de développement régional. Les membres du conseil d'adminis-

Le directeur général Et les collaborateurs d'Expanso SDR, ont la très grande tristesse de faire part

> André TISSIDRE, président d'Expanso SDR,

urvenu à Bordeaux, le 30 avril 1991, à

Les obsèques seront célébrées le samedi 4 mai, à 15 heures, en la cathé-drale Saint-Caprais, à Agen.

Avis de messe

Use messe des querante jours pour le repos de l'âme de

M. Antoine Selim SAWAYA sera célébrée le dimenche 5 mai 1991 en l'église Saint-Jalien-le-Pauvre [Quartier latin], à 10 h 45.

son épouse, Selim, Sawaya, Joseph,

ses cofants, Et leurs familles en France, Ramzi Sawaya, son fils, Et ses filles, Salma Maslouf et Hala Kebi, au Liban.

> Messes anniversaires - La messe traditioanelle à la **PEMPEREUR NAPOLÉON Iº**

et des soldats morts nour la France

sera célébrée ca la chapelle du Dôme des Invalides, le dimanche 5 mai 1991, à 18 heures, en présence de LL, AA, II.

Des places serool réservées aux

Les portes seront fermées à 17 h 45

**Anniversaires** 

- [1 y a sept ans, Boris BORVINE FRENKEL

Alina, Anne, Jacques et les amis.

- En souvenir de F. et B. HARIF.

- Il y a sept ans, quelques jours

Bruno HUBERT

quitté la vic.

Nicole et Etienne-Alain Hubert, Agnès et Denis, ne cessent de penser à lui.

- Le 2 mai 1981 disparaissait Paulette MALET, l'épouse de Léo Malet,

qui demande à lous ses amis d'avoir une pensée pour elle.

- Il y a cinq ans, Sopbie

nous quittait

Merei à tous ceux qui en gardent

Communications diverses

tants et le Comité du souvenir et des manifestetions nationales organisent une cérémonie solennelle, le lundi 6 mai, à 18 h 30, é le synagogue, 44, rue de le Victoire, Paris-9-, à la mémoire des victimes des camps de econde guerre mondiale. Cette cérémonie aura lieu en pré-

sence du représentant du président de la Répablique et des membres du gou-Nos abonnés et nas actionnaires, bénéficiant d'une réduction sur les insertions du « Carnes du Monde, sont pries de bien walour nous com-muniquer leur numéro de référence

Pompes Funèbres

Marbrerie

CAHEN & Cie

43-20-74-52 MINITEL par le 11

機構を対かっていて



### Est-il besoin d'aimer sa femme?

Jacques Lassalle met en scène Marivaux : jeux de masques et regard cynique-lucide

LA FAUSSE SUIVANTE à la Comédie-Française

Un séducteur encore sortable, Lélio, qui se fait eotretenir par uoe comtesse, eotend parler d'uoe jeune fille - appelons-la Silvia, nom de l'actrice pour qui Marivnux écrivit le rôle - plus riche que la comtesse. Sans même l'avoir vue, il décide de l'épouser. Silvia est informée qu'un inconnu, ee Lélio, est sur les rangs. Et voici que dans un bal costumé, où elle est allée déguisée en homme, oo lui dit que Lélio est là. On le lui désigne. Elle s'approche, lui trouve du charme en effet. Elle lie conversa-tion. Lélio croit qu'elle est un homme. Les voici déjà comme deux «amis», au masculin. Silvia choisit d'user de la circonstaoce pour sonder un peu l'esprit de ce Lélio, voir quel mari il peut être. Elle dispose d'un peu de fortune, et ne veut pas la risquer entre n'importe quelles mains.

Ob, c'est très clair. Dès le pre-mier entretien sérieux. Lélio se découvre : « Est-il besoin d'aimer so semme? Si tu ne l'oimes pas, tont pis pour elle! Ce sont ses offoires, non lo tienne. » - « Mois, c'est vivre mol avec elle, si on ne l'aime pas », dit Silvia, « Tant mieux si on vit mal, répood Lélio, celo vous dispense de lo voir, c'est outont de gagné, » Sur ce point, Marivaux suit un peu la mode, Il était de bon ton, eo 1724, de oégliger soo épouse. Une comédie de Nivelle de la Chaussée, le Préjugé à lo mode, faisait un triompbe. Elle présentait uo homme marié qui découvrait tout d'un eoup, à sa stupéfaction, qu'il venait de tomber amoureux de sa femme. Il était vexé, fou de rage. Il faisait tout pour s'en sortir,

Marivaux est plus personnel dans l'invention d'un autre caractère de la pièce, qu'il appelle Trivelin. Ce Trivelin, vêtu presque de loques, s'arrête sous les arbres devant le château, et se fait enga-ger comme « domestique » de Silvia. Il a été naguère mieux loti, son père était négociant. Il a eu parmi ses parents un avocat, un officier. Il ressemble à cet « indigent philosophe », que Marivaux décrit trois ans après lo Fausse suivante, et qui dit : « Je suis réduit en une extrême pauvreté. Je demande mo vie. Et le soir, je gîte où l'on veut bien me recevoir. » Marivaux pense à coup sûr à Trivelin quand il lui fait dire : « Dans un domestique je vois un homme. Dans son maître, je ne vois que cela non plus. Chocun o son mêtier. L'un sert o toble, l'outre ou borreou, l'autre oilleurs. Tous les hommes servent, et peutêtre celui qu'on oppelle valet est le moins valet de lo bande... ». « J'oimois les femmes, ajoute-t-il, et les femmes oimoient mon argent. A présent que je n'en ai plus, qu'est-ce que je ferais de mon omour pour les femmes? Rien, elles ne voudroient

plus de moi. Il ne faut donc plus

vouloir d'elles. » Ce qui ne l'empêche pas de provoquer effrontément Silvia, qui lui a nvoué que, sous le déguisement,

Il lui soutire de l'argent, aussi. Toute la pièce est uo vn-et-vient, d'amour et d'intérêt, de libido et de gros sous. Lélio doit à la comtesse une fortune, dix mille éeus, et il lui en devra dix mille supplé-mentaires s'il la plaque. Et Silvia essaiera de tirer son épingle du jeu : « Deux mille écus, je n'en rabattrai pas un sou », dit-elle n Lélio. Tous des gredins, et comme tous sont « faux » d'une manière ou d'une autre, cette pièce participe d'un regard lucide-cynique ct d'un mirage. Comme si, l'un après l'autre, ces êtres - même la comtesse qui a au moins une douceur, une élégance - étaient personne, nulle part.

> Voir et entendre les acteurs

Jaeques Lassalle, mettant en scène lo Fausse suivonte, o'a pas eu froid aux yeux : à ses risques et périls, il s'est permis un coup de force. Il a obligé le public à voir les acteurs, à entendre ce qu'ils disent, C'est de l'ioconscience. Normalement, depuis uoe viogtaioe d'années, sous l'influence des théâtres allemands qui font chez oous la loi, la scène doit être dans l'ombre, ou mieux dans le noir, et les acteurs doivent s'arranger pour que les spectateurs n'entendent pas un mot sur dix. Stupéfaction générale : les décors de lo Fousse suivante, de Rudy Sabounghi, charmants, sont en pleine lumière; et les comediens foot entendre tout ce qu'ils disent. Mieux encore, les acteurs sont sans esbroufe, simplement - et. là aussi, Jacques Lassalle joue les affreux jojos. Car c'est le chiqué et le truquage qui cbez les acteurs fait florès. Et ce n'est pas une oouveaoté puisque Marivaux écrivait déjà : « Les comédiens, plus ils sont mauvais. plus ils reussissent. Le bon jeu glisserait sur le parterre, et le mauvais ressemble au vin dur et épais qui gratte le palais. »

Richard Fontana (Lélio), ao jeu distancié jusqu'à uoe sorte d'abseoce froide, et Mnriel Mayette (Silvia), au jeu si décidé et volontaire que le charme, et presque même la vie, en sont exclus, sont presque trop sous-expressifs, au point de susciter, ao cours de cette pièce, des loogueurs et des fai-blesses qui en vérité n'y soot pas. Mais Geneviève Casile (la Comtesse), Alaio Pralon (Trivelio), Gérard Giroudon et Jean-François Rémi (deux valets) rivalisent de «bon jeu» et ce premier spectacle de Jacques Lassalle-administrateur est d'une très haute tenue.

**MICHEL COURNOT** ▶ Salle Richelieu, en alternance. Tél.; 40-15-00-15.

**PHOTO** 

### Le corps, le temps, la matière

Les obsessions d'un photographe allemand

DIETER APPELT à la galerie Bouqueret + Lebon

Il faut avoir la tête bien lourde mnssive, indestructible pour lui fnire suhir, ainsi qu'à son corps, un tel traitement de choc. Au point de s'en servir comme de n'importe quel matériau, les mêlant à la terre, à la pierre, les assimilant à une sculpture, mais aussi à tel objet trouvé dans une décharge.

Cette gueule, ce corps, le photographe allemand Dieter Appelt les a. En quinze ans d'images mises en scene, il apparaît tour à tour enfermé dans une nasse ou peodu par les pieds; la tête comme transpercee par un billot, la face mangée par l'herbc, la poussière et les racines; le eorps ailé dans une groite de Provence, empalé sur des lances en bois, encastré dans une plaque de métal, recouvert de cendres, nu dans la neige, englouti tel un fœtus dans une mare d'eau croupissante; les mains et le crane s'émiettani parmi les bandelettes de plâtre, se désagrégeant sous le poids des ans.

lci, point de douleur. C'est juste l'épreuve du temps que Dieter Appelt fair suhir à son corps : il le fait mourir, rennître et l'enracine en des paysages millénaires (Carnac, grotte troglodyte) comme pour lui fnire gagner l'éternité. Saisir sur pellicule l'emprise du temps, c'est aussi photographier « lentement », comme l'écrit joliment Michel Tournier (1), avec de longues poses

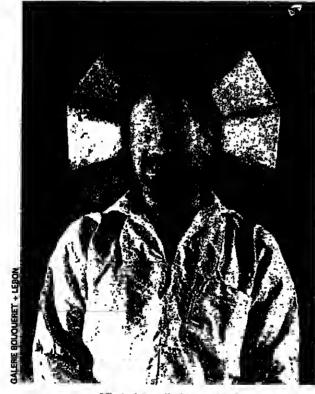

« Miroir-éventail-obiet » (1979)

pour détourner l'acte photographique, par nature si rapide. A quarante-six ans, Dieter Appelt ne se met pas en scène par

l'école des besux-arts de Berlin - il cxige de ses étudiants qu'ils sachent dessiner et coostruire un appareil photo - à la fois sculpteur et dessinateur, ancien ehanteur d'opéra, possède une culture encyclopédique digne de celle de son compatriote Friedrich Novalis, le poète romantique ( « l'homme doit être un outil de lui-même total et accompli»). La retrospective de la galerie Bouqueret + Leboo révèle l'artiste qui a poussé le plus loin la confrootatioo eotre soo corps, le temps, la oature, l'espace et la

Dieter Appelt navigue dans son drôle de moode, qu'il ne cesse d'explorer, poussé par une unique règle : il ne faut pas « crèer quelque chose dont on puisse donner une explication rationnelle ». Magique, lo Tache dans le miroir (1977), son autoportrait le plus classique et le plus conou; mystérieuse, l'Emancipation des doigts (1979); hantée, la chambre d'Ezra Pound à Venise (1981); envoutantes, les Roses natales (1986).

« Le trovail d'Appelt cherche à transformer l'invisible en images, et cette recherche provoque une ottironce irresistible chez le spectateur », affirme Christian Bouqueret. Daos cet autoportrait à l'éventail, qui ne souhaiterait être à la place d'Appelt pour connaître le sens exact de sa douleur?

MICHEL GUERRIN

(1) Moris et résurrections de Dieter ell Herscher, Paris, 1981. Dieter Appelt, « Les frontières du visibla». Galerie Bouque-ret + Lebon, 69, rue de Turenne

(1" étage), 75003. Jusqu'au

DANSE

n Mort du chorégraphe Jean Guélis. - Le danseur fraoçais Jean Guélis est décédé, mardi 30 avril, à Saint-Cloud. Il était âgé de soixante-sept ans. Après avoir fait sensation à ses débuts nu Metropolitan Opera de New-York (il y fut surnommé « l'homme-oiseau »), il dansa pendant quarante ans, notamment avec les Ballets des Champs-Elysées, ceux du marquis de Cuevas et de Léonide Massine. Jean Ooélis s'était ensuite consacré à la chorégraphie, surtont au musie-hall. Enfin, il était devenu à l'époque de l'ORTF une sorte de maître de danse de la télévision, collaborant aux émissions de Jean-Christonhe Averty. En 1989, il avait créé, eo lle-de-France, les Ballets noirs de Paris, composés d'une dizaine de

danseurs noirs, métis et asiati-

ques de formation académique et

**MUSIQUES** 

### «Franchouillard» et fier de l'être

Verdict public favorable pour la programmation franco-française du Printemps de Bourges

BOURGES de notre envoyé spécial

Il pleuvait et l'on chômait, les salles étaient pleines à craquer. Le le mai à Bourges, oo se bousculait pour aller voir Eddy Mitchell, Carole Laure ou les Négresses vertes. Les organisateurs du Printemps de Bourges aiment utiliser le terme « franchouillard» pour défi-nir leur programmation 1991. Une fois faite la part de l'autodérision, l'évidence est là, la « franchouillardise » paie. Mais au Printemps oo est malin : oo réunit des têtes d'af-fiche sûres, et, dans les interstices, on poursuit, peut-être plus discrètement que par le passé, le travail d'exploration qui a fait la gloire (et les maux de tête) du festival.

Les « Découvertes », mème, se mettent aux voyages transcooti-nentaux. Cette vénérable institution qui permet aux groupes de toute la France de venir se faire remarquer a, cette aooée, fait traverser l'Atlantique à Dédé Traké. Groupe québécois agressif, Dédé Traké répond en joual à la Mano Negra ou à Urbao Dance Squad ; Dédé (le chef, le chanteur, le rappeur) rappe eo français avec soo frère, Paulo. Ils soot accompagnés par de vrais musiciens, uo guita-riste et un batteur qui viennent de chez Jean Leloup (rocker québécois que la France s'obstine à ignorer).

Au bout de sa traversée, Dede Traké a trouvé un public poli et calme (l'après-midi commeoçait à peine), et s'est démené brillammeot peodant une demi-heure pour prouver que le rock (le moderne, celui des Red Hot Chili Peppers oo de Living Color) pouvait s'neclimater sor les rives do Saiot-Laurent, et qo'en plus à Mootréal il est drôle. Reste nn vague seotimeot d'absurdité : les Québécois n'ont pour l'instant pas trouvé d'autre engagement et ris-quent de repartir chez eux sans avoir donné d'antre concert que leur demi-heure berruyère.

Peodant ce temps-là, le public des Négresses vertes faisait plus que boo accueil aux Sons of the Desert, gronpe pan-britannique (anglo-irlando-écossais, il n'y manque que le pays de Galles) qui pra-tique un rock fortement celtique, des mélodies à l'instrumentation, eo passaot par uoe ambiance de Dublio à la Cornouaille, Tout comme le Grand Théâtre rempli de fans de Carole Laure avait fait un triomphe à Spencer Bohren, guitariste-chanteur de La Nouvelle-Orléans (Lonisiane), qoi enregistre soo blues pour un label de Vichy (Allier), La géographie do Prin-temps n'est jamais très prévisible. THOMAS SOTINEL

#### La mort de Maurice Fanon

Le chanteur Maurice Fanon est mort d'un cancer, mardi 30 avril, à l'hopital américain de Neuilly-sur-Seine. Il était âgé de soixante-deux ans.

« Faudra qu'j'essaye avec Fanon », chantait-il. Mais il n'a pas vraiment essayé : quand le temps de la chanson à texte, de la chanson engagée aussi, fut passé, Maurice Fanon ne sut ni ne voulut se reconvertir selon les règles de la variélé moderne. Resté fidéle au cabaret de ses débuts qui o'attirait plus grand monde, l'auteur de l'Echarpe et de la Petite Juive rentrait peu à peu dans l'ombre.

Né en 1929, licencié ès lettres, il ful professeur d'anglais avant de se consacrer à la chansoo daoa les aonées 50. Il écrit ses premiers textes, poétiques et militants, pour

Pia Colombo, qui deviendra sa femme. Il les interprète ensuite lui-même à la Colombe ou au Port du saint, dans ce « circuit » du cabaret rive-gauche d'où soot sortis, avec plus de gloire que n'en ohticodra jamais Facon, Léo Ferré, Georges Brassens et Jacques Brel - qu'il accompagnera plusieurs fois eo tournée.

En 1965, sa chanson la plus célèhre, l'Echarpe, lui vaut le prix de l'Académie Charles-Cros, et sera repriae du Québec (par Félix Leclerc) au Japon. D'nutres titres. de Jean- Marie de Pontin à Paris-Cayenne, seroot également repris par Juliette Gréco ou Cora Vaucaire. De sa semi-retraite, Maurice Fanoo avait publié eo 1980 on roman, le Petit Turc (Editioos

J.- M. F.

CINÉMA .

### «Le cri du papillon»

La trajectoire flamboyante de Jim Morrison entre reconstitution et hallucinations

LES DOORS d'Oliver Stone

Il nous parle d'un temps que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaître. Celui des Doors, groupe rock de la fin des années 60, celui de Jim Morrison, leader de la formation, auteur-interprete-inspira-teur de ses chaosons, maia plus teur de ses chaosons, mata plus encore poète, star, ange provocateur, l'iocarnation de la révolte d'une génération, puia victime expiatoire de ses excès. Oliver 
Stooe, réalisateur de Plotoon et 
Wall Street, de Talk Radio et de 
Né un 4 Juillet, poursuit sa radiographie vengeresse de l'Amérique.

Le metteur en scène appartient à la même génération que le chan-teur. Des riziéres du Vietnam aux campns californiens, il a vécu de toute son âme l'époque qu'il reconstitue aujourd'hui. Aussi sa volonté de rappeler l'explosion de joie, de liberté, de créativité de cette période vite enterrée sous le mépris et l'irooie par les « réa-listes » des années 80 est-elle le éritable ressort de son entreprise. La reconstitution soigneuse des moments-clés de la vie des personnages (bien servie par l'interpréta-tion de Val Kilmer dans le rôle principal) et le juste usage de chan-sons qui n'ont pas pris une ride se mêleut à la résurrection quasi-do-eumentaire des événements marquants de l'époque, images d'ar-ehives à l'appui, et à la représentation des images mentales du héros. Avec force ciels tourmen-tés, cités lucifériennes et symbo-lisme ehamanique inspiré des mythologies amérindiennes : herbes du diable et beancoop de fumée.

Entrelacé avec des visions réellement magiques, les poèmes (1) et les paroles des chansons du « Roi Lézard » n'étaient pas exempts de

ce fatras. Astres et paillettes, cosmos et capharnaum, tout cela coexistait bien chez le beau Jim, et le film lui est, à sa manière, fidèle. Mais, en dépit du rythme haletant qu'il imprime à son mootage, de gigantesque concert convulsifs en dérive morbide - jusqu'à la Factory d'Andy Warhol et au mortel exil parisien, - Oliver Stone ne se raccroche à rien d'actuel. La danse du poète mort un 3 juillet (1971) devient un carnaval burlesque et

déprimant. Le film touche juste en montrant la quête de soo héros pour dépasser toutes les limites - Break on through to the Other Side, chantait Morrison, « passer de l'autre côté». Mais ao bout il y a, éternel eliché de l'artiste maudit, la déchéance physique et mentale, la solitude et la mort. Le génie devient un épouvnntable cassepieds, passé ce point de non-re-

Tout le monde trahit sa jeunesse mais au moina le messie Morrison en est-il mort, crucifié de ne pouvoir aller au bout de son rêve, alors que les autres survivent daos le compromis et le reniement, nous dit iei Oliver Stone. Mais ce mes-sage reste une idée, pas du cinéma.

Qui les a aimées retrouvera avec bonheur lés chansons des Doors, mais il est douteux que le film leur amène de nouveaux adeptes. Surtout, derrière ce sabbat commemoratif, qui entendra cet ineffable, cet imperceptible murmure auquel Morrison réclamait que l'on tendît

l'oreille, « le cri du papillon »? JEAN-MICHEL FRODON

(1) Christian Bourgois vient de publier le quatrième volume des poèmes de Mor-rison, Wilderness (306 pages, 90 F), Ira-

### narcissisme ni par souci du specta-culaire gratuit. Ce professeur à Copie conforme

Deux photographes gagnent un procès contre un peintre-dessinateur

L'affaire remonte à l'édition 1987 de la FIAC lorsque le peintre-dessinateur Hucleux présenta sous la verrière du Grand Palais, à la galerie Beaubourg, des portraits d'artistes célèbres traités à la mine de plomh mais visiblement inspires de photographies réalisées entre autres par Alice Springs et Gisèle Freund.

Même agrandies et exécutées avec une minutie extrême selon une autre technique, les effigies de Beuys et de Beckeit phraissent parfaitement identiques aux pho-lographies (le Monde daté 18-19 octobre 1987). Le cadre, la pose, l'éclairage, l'expression du visnge. l'environnement du modèle, le rapport au sujet sont les memes. Seul a changé le très grand format qui transforme une

hyperrénlisie vendue 150 000 F

L'emprunt n'est pas du goût des photographes, las d'être spoliés des composantes essentielles de leur art. Alice Springs, épouse d'Helmut Newton, porte plainte pour le portrait de Beuys et Gisèle Freund pour celui de Beckett qui ont été reproduits en dessins et vendus sans leur consentement.

Jean-Olivier Hucleux, pour sa part, plaide l'esprit de l'œuvre. S'il admet concevoir ses portraits « o portir de la photographie », il récuse le mot « contrefaçon ». Il ne « reproduit pas ces photos », mais les « transfigure en retrouvant, par-delà la vignette plote de lo repro-duction mécaniquement fidèle, lo vie du modèle ». Il ne s'agit pas

épreuve photographique en œuvre d'œuvres « secondes » mais d'œuvres « dérivées », qui som elles aussi des œuvres origioales protégées par le droit d'auteur.

> L'arrêt de la cour d'appel de Paris vient d'être rendu. Hueleux et la gnicrie Beaubourg sont condamnés à verser une indemnité de 30 000 F à chacun des plaignants pour avoir reproduit leurs photos sans autorisation. Ce verdict remet en lumière l'épineux problème de la propriété artistique et de la notion d'original. S'il ne resout pas l'ambiguité fondamentale du statut de la photogra-phic, il a au moins le mérite d'affirmer le caractère proiégeable des créations réalisées par des artistes professionnels dans le domaine du

**PATRICK ROEGIERS** 

contemporaine.

on européenne

The state of the s

APPEAR OF THE PROPERTY OF THE

A Company of the Comp

di de les

Water -

# Brownstein to the

Anger man in fourte

Marie Color To Land House

Can miles in the

The commissioner, par-

endineer Alder

with the digning of the

The grant of grants and a second of the seco

t distant markete mound: desired:

STATE OF CHARLES AND THE

poor his party green his party age of metals in a minimum Transport

the de there's

the state of

the state of

inflational of open-tion inflational life shift of the first production of the distance of the production for the Participant of the formation of the product of the production of the product of the production of the product of the first of the product of the product of the management of the product of th

or her marry were THE REAL PROPERTY IN

Bertent ge ime gerr. Billione gustyden Erf.

divides siene tester.

na me be merbe gen.

promised description

The second secon

Charles 1 and 2

the partiagnation of gal

IN SPRICE !

353

M. August, agrees a

THE THE PARTY

MES MOUNTAIN

Manual Commencer of the second

### Ars gallica

La musique française revient en force. Un regain nationaliste

Du 19 au 29 septembre 1991, Lyon va accueillir la premièra édition de la Biennale de musique française. Elle se déroulera en alternance avec une Biennale de danse. Le but de cette manifestation, qui remplece le Festival Berlipz, enterra en aaptembre 1989 eprés sa neuvième édition, est de faire renaître des pans entiers de la musiqua franceise qui ont quitté le répertoire.

Le comité de programmation de la Biennale de musique française est présidé par Marcel Landowski, compositeur, membre de l'Institut, épaulé dans sa mission par Yves Petil de Voize, rédacteur en chef de la revue Diapason. Ce journaliste, qui était déjà directeur artis-tique de la programmation elassi-que du Festival de Montreux en Suisse, en est le directeur artistique. Benoît Dutenrtre, musicien et eritique musical à Diapason et au Monde de la musique, a été nommé conseiller artistique.

Autour de ce triumvirat, nne équipe de dix-sept musicologues, journalistes, hommes de radio s'est réunie début mars à Lyon pour une série de colloques ouverts aux seuls professionnels. Ils ont mis en commun lenrs connaissances, leur soif de découverte et ont lancé de vastes projets d'édition de disques et de partitions.

Si nne grande partie du patri-moine musical français est passé à la trappe, il n'a pas toujours été si nègligé. La France a, en effet, vécu, du début du siècle aux années 60 sous l'infinence d'un milieu musical de plus en plus protectionniste, à mesure que les anoées et les guerres passaient (à quelques exceptions notables près).

Il a fallu attendre 1950 pour entendre Wozzeck, d'Alban Berg. Créé eo 1925 à Berlin, représenté cent soixante-dix fois avant d'être interdit poor « dégénérescence artistique » par les nazis en 1933, cet opéra fut repris à Prague des 1926, à Leningrad dès 1927. Tout comme il a fallu attendre le milieu des années 60 pour que les Troirième Symphonies de Mabter (mort eo 1911) et la Quatrième Symphonie de Sibelius (composée en 1911) soient créées en France. 1969, pour entendre la Cinquième honie de Bruekner (mort en 1896) autrement que par le truchement du disque.

Mahler était un compositeur si peu aimé à Paris que le chef d'or-ebestre Mannel Rosenthal fut écarté, en 1947, du poste de direc-teur musical de l'Orchestre national de la Radiodiffusion française parce qu'il voulait programmer les symphonies du compositeur autrichien. La Radio a beureusement et relativement vite ebangé d'atti-tude. En 1960, toutefois, un grand agent parisien a fortement conseillé à Herbert von Karajan de ne pas diriger le Chant de la terre. Ce dernier s'est exécuté.

#### Abandon injuste

Le retour de bâton ne s'est pas fait attendre. Depuis les années 60, le publie de l'Hexagone, trop long-temps captif, a déconvert peu à peu les chefs-d'œuvre « de l'étranger », grâce à l'essor du disque et de la haute-fidélité. Se passant fort bien de la Rapsodie malgache de Raymond Louebeur (aux épreuves musicales du bae, il n'y a pas si longemps), de la Symphonie cève-nole de Vincent d'Indy (doit-il sa réputation d'antisémite à cette phrase assassine : « La Quatrième Symphonie de Gustav Mahler est une musique pour l'Alhambra et pas pour une salle de concert »?). ou du Chasseur maudit de César Franck, Il y avait plus urgent à entendre.

Cet abandon du répertoire francais ne s'est pas fait sans injustices. Il est regrettable que ne soient pour ainsi dire plus programmées des œuvres comme la Symphonie de Chausson (jouée par l'Allemand Arthur Nikisch et la Philharmonie de Berlin six ans après sa création), Namouna de Lalo, les symptonies de Roussel, celles de Saint-Saëns, l'Arlesienne de Bizet (plus admiré par Brahms que Brahms ne le fut longtemps des officiels français), ou le Livre de la jungle de Charles Koechlin, etc. (1).

Tout comme l'on peut regretter le manque de euriosité des chefs d'orchestre qui n'ont pas relevé les defis lances par Michel Plasson

(grâce à l'aide du musicologue Alain Jouffray, il vient notament d'exhumer la musique symphonique d'Albérie Magnard, doat l'admirable Hymne à la justice, dédié en 1902 au capitaine Dreyfus), par les éditeurs de disques EMI, Érato, Calliope ou Cybelia, et par René Kæring. Un compositeur, bomme de radio et directeur de festival qui n'a jamaie caché son penchant pour les chemins de traverse (de lous les pays, dans son cas). A Radio-France comme à Montpellier, où il s'occupe désormais des destinées de l'orcbestre de la ville.

On peut s'interroger sur la diebotomie qui règne entre la musique vivante et le disque, les interprètes et les musicologues. Pour qu'une œuvre s'impose dura-blement, il faut que des musiciens de renommée internationale l'enregietrent et la promènent dans les salles de concert du monde entier. Or la eulture musicale de nombrenx professionnels (les «baroqueux » exceptés) est plus pauvre que celle d'un bon amateur. Les ehefs, les pianistes de renom ont-ils écoute les disques de musique française publiés depuis quelques années, ont-ils lu les partitions rééditées?

Ce qui manque le plus à la musique française eomposée entre les années 1850 et aujourd'hui (les ebefs-d'œnvre reconnus mis à part), ce sont des hérauts pour porter ses couleurs. Mais il ne saurait être question d'obliger les solistes, les orebestres, les ebess à en jouer en imposant des quotas dans les programmes. Comme il ne saurait être question d'imposer des quotas d'interprètes français aux forma-tions françaises jouant en France. Mais le bon sens devrait inciter les orchestres partant en tournée à ne pas trop tenter le diable en jouant le grand répertoire allemaod. Ils n'y sont pas tonjoors à leur meilleur. Certains font dejà leur examen de conscience.

#### Répertoire patiné

La Bieooale de musique francaise de Lyon se propose de pous-ser amicalement quelques interprètes prestigieux à sortir des sentiers trop fréquentés. Bravo! Le de nos «racines» musicales, le onnisme qui peut s'ensuivre chez goelques « échauffes » (l'un d'eux nous a très sérieusement affirme : « Vincent d'Indy est un plus grand compositeur que Mah-ler») no débouchent sur une résurgence du nationalisme.

Profitant de la nostalgie, du « retour à » ambiants, la Biennale va donner en pâture un répertoire patiné - parfois vermoulu - à un public qui ne se presse plus autant aux concerts de musique contemporaine et préfère, en fait de nouveautés, découvrir le passé. La profession de foi des promoteurs de cette Biennale ne ressemble-t-elle pas à celle de Vincent d'Indy, César Franck, Henri Duparc et Romain Bussine, fondateurs, en 1871, de la SNM?

Cette Société nationale de musique dérapa, après des débuts tout à fait louables, vers le conservatisme le plus étriqué, le rejet de toute musique qui n'obéissait pas aux règles de pureté édietées par la normative Sehola Cantorum. Son action sit tant de ravages que Gabriel Fauré, Maurice Ravel et quelques autres eréèrent, en 1910, la Société indépendante de mu-

Dans quelques semaines, la création de Musique nouvelle en liberté sera annoncée. Le bui de cette association, ouvertement anti-Boulez (2), est de renouer, parallèlement à la Biennale, avec la a grande tradition française » en proposant des subventions aux formations symphoniques françaises, à travers un fonds d'incitation spéeialement constitué. Pour profiter de cette manne, les orchestres francais devront programmer des compositeurs vivants - de préférence français - ou des œuvres eomposees après 1945. Cette association est présidée par Marcel Landowski. Benoît Duteurtre eo sera le directeur artistique.

**ALAIN LOMPECH** avec PIERRE MOULINIER, à Lyon

(1) Depuis quelques années, les pas-sions s'apaison. La musique française est à nouvenu eurogistrée. Cette Biennade se met en place en faisant mine d'ignorer ce qui se

(2) Pierre Boulez a prouvé depuis le début des années 50 qu'il ne fondait pas ses choix esthétiques, ses rejets comme ses enthousiasmes, sur des criteres de natio-

### **SPECTACLES**

**JEUDI 2 MAI** 

#### **EXPOSITIONS**

Centre Georges-Pompidou

Place Georges-Pompidou (42-77-12-33). T.I.j. sf mar. de 12 h à 22 h, sam., dim. et jours fériés de 10 h à 22 h.

#### L'ARTOT

Atelier des enfants. Jusqu'au 20 mai 1991 ANDRÉ BRETDN. Grande Galerie 5- étage. Jusqu'au 28 eoût 1991. CAPITALES EUROPÉENNES DU NDUYEAU DESIGN. Geleria du CCI.

kısqu'au 27 mai 1991. FRANK D. GEHRY. Projets en Europe. Galerie de dessins d'erchitec-lure. Jusqu'au 10 juin 1991. LE MYTHE W. EUGENE SMITH. Bibliothèque publique d'Information. Jusqu'au 17 juin 1991. CLAUDE VIALLAT : DESSINS. Saile d'art graphique MNAM, Jusqu'au 3 juin 1991.

#### Musée d'Orsay

Dual Anatole-France (40-49-48-14).
Mer., ven., sam., mar. da 10 h à 18 h, jeu. de 10 h à 21 h 45, dim. de 9 h à 18 h. Fermé le lundi.

AFFICHES : LE CIRQUE, Exposition-dossier. Entrée : 27 F (billet d'action-dossier. BARNARD : PHDTO-GRAPHIES DE LA GUERRE DE SÉCESSIDN. Exposition-dossier. — Espete photographies arts graphiques 1 at 2. Entrée : 27 F (billet d'accès eu musée). Jusqu'eu 28 mei 1991.

DESSINS DE CARPEAUX. — Rez-dechaussée. Entrée : 27 F (billet d'accès

chaussée. Entrée : 27 F (bilat d'accès au musée), Jusqu'au 23 juin 1991. DESSINS NÉO-IMPRESSIDN-

DESSINS NEO-IMPRESSION-NISTES. Exposition-dossier. Entrée : 27 F (bilet d'scoès au musée). Jusqu'au 7 juliet 1981. PHOTDGRAMMES DES FRÉRES LUMIÈRE. – Espaca naissance du ciné-matographa. Entrée : 27 F (bilet d'sc-cès au musée). Jusqu'au 23 juin 1981. RENÉ PIOT (1868-1934). DÉCORS DE THÉATRE, DÉCORS MONUMEN-TAUX. Exposition-dossier. Entrée : TAUX, Exposition-dossler, Entrés

TAUX, Exposition dossier, Entrea: 27 F (billet d'accès du musée). Jusqu'au 26 mai 1891.

LE TEMPS DES SYNAGOGUES EN FRANCE (1791-1914). Exposition-dossier. - 5-, 4-, 3- sugge - pavillon Amont. Entrée: 27 F (billet d'accès du musée). Jusqu'au 28 mai 1991.

#### Palais du Louvre

Entrée par la pyramide (40-20-51-51), T.I.), af mar. de 10 h à 22 h. ACQUISITIONS RÉCENTES DES SEPT DEPARTEMENTS DU MUSÉE DU LOUVRE, Heil Napoléon, Entrée ; 30 F (prix d'entrée du musée), Jusqu'au 17 juin 1891. JOOS VAN CLEVE, Pavillon de Flore.

Entrée : 30 F (ticket d'entrée au musée), Jusqu'au 27 mai 1991.

DESSING ESPAGNOLS : MAITRES DES XVI- ET XVII- SIECLES. Pavillon de Flore, Entrée : 30 F (prix d'entrée du musée). Jusqu'eu 22 juillet 1991. REPENTIRS. Hall Napoléon. Entrée : 30 F (prix d'entrée du musée). Jusqu'eu 17 juin 1991. SCULPTURES FRANÇAISES NÉO-

SCULPTURES FRANÇAISES NEO-CLASSIQUES DU MUSÉE DU LDU-VRE (1780-1830), Galerie et salle Mol-lien. Entrée : 30 F (prix d'emrée du musée), Jusqu'au 30 juin 1981, LE TRÉSDR DE SAINT-DENIS. Hell Nepoléon. Entrée : 30 F (possibilité de billet couplé avec cetui du musée). Jus-qu'au 17 juin 1991.

#### Musée d'art moderne de la Ville de Paris

12, av. de New-York (47-23-61-27). T.I.J. sf lun. de 10 h à 17 h 30, mer. jusqu'à 20 h 30. Le musée sers fermé les 1, 8, 9, 19 et 20 mai. PIERD MANZDNI. Entrée : 30 F (possibilité de billet groupé : 35 F). Jus-qu'au 28 mai 1991. PINO PASCALI, ETTDRE SPAL-

LETTI. Entrée: 20 F (possibilité de billet groupé: 35 F). Jusqu'au 30 juin 1991.



#### SANKAI JUKU **LAPON**

du 7 au 17 mai 20h30 OMOTE création du 21 au 25 mai 20h30 SHUIMA reprise LOC. 42 74 22 77 2 PL. DU CHATELET PARIS 4º

Tél: 64-68-60-97

**Grand Palais** Av. W.-Churchill, pl. Clemenceau, av. DE COROT AUX IMPRESSION-

NISTES, DONATIONS MDREAU-NÉ-LATON. (42-89-23-13), T.I.j. ef mar. da 10 h à 20 h, mar. juaqu'à 22 h. Enuté : 37 F. Du 3 mai 1891 au 22 juil-

lei 1991.

JACQUES-HENRI LARTIGUE.

Rivages. (42-88-54-10). T.I.j., sf mar.
et mer. de 12 h à 18 h. Entrée : 12 F.

Jusqu'au 18 août 1991.

SEURAT (1859-1891). Galeries
nationales (42-89-23-13). T.I.j., sf mar.
de 10 h à 20 h. mar. jusqu'à 22 h (termetura des caisses à 19 h 15, mer. à
21 h 15). Entrée : 37 F. sam. 24 F.

Jusqu'au 12 eoût 1991.

#### MUSÉES

APPEL AUX JEUNES ARCHI-TECTES, 2 SESSIDNS. Pavillon de lectes, 2 Sessions. Favilian de l'Arsanet, galerie d'actualité - mazzanine sud, 21, houlevard Mortand (42-78-28-53). T.I.J. ef lun. de 10 h 30 à 18 h 30, dim. de 11 h à 19 h. Du 7 mai su 8 juin 1881.

RDSSELLA BELLUSCI. Bibliothèque

nationals, galerie Colbert, 8, rue des reits-Champs, 2, rue Vivienne (47-03-81-26). T.I., sf dim. de 12 h à 18 b 30. Juaqu'au 25 mar 1891.

Monet, Morisot et Renoir. Musée Mar-motten, 2, rue Louis-Boilly (42-24-07-02). T.I.j. sf lun. de 10 h à 17 h 30. Entrée : 25 F. Jusqu'au 30 septembre

CAMILLE CLAUDEL Musée Rodin, hôtel Biron, 77, sus de Verenne (47-05-01-34). T.I.j. sf lun, de 10 h à 18 h, msr. de 10 h à 20 h, Fermeture des celsses 30 min evant. Entrée : 30 F. Jusqu'su 2 juin 1991.

CDNCOURS POUR L'AMÉNAGE-MENT DE L'ILOT DES ENFANTS-RDUGES. Pavillon de l'Arsenel, galerie d'actualité, 21, boulevard Morland 142-78-33-87). T.1j. sf km, da 10 h 30 à 18 h 30, dim, da 11 h à 18 h, Jusqu'au JAN DIBBETS. Centre national de la

photographie, palais de Tokyo, 13, av. du Président-Wilson (47-23-38-53). T.Lj. af mar. de 10 h à 17 h, Entrée : 25 F (entrée du mueée), Juequ'eu

20 mai 1991.

DDNS DE LA FAMILLE DAVIDWEILL. Musée Camevalat, 23, rue de
Sévigné (42-72-21-13), T.I.J. sf cirn. de
10 h à 19 h. Entrée : 28 F. Jusqu'au
30 juin 1991.

LA FAIENCE MARDCAINE DANS
LES COLLECTIONS FRANÇAISES.
Muséa netionel des arts efricains et
océaniens, 293, av. Daumesril (43-4314-54). T.I.; sf mar. de 10 h à 17 h 30
sam., dim. de 10 h à 18 h. Jusqu'eu
17 juin 1981. 17 juin 1981.

HORST, 60 and de photographie. Musée des arts de la mode, 109, rue de Rivoli (42-60-32-14). T.I.j. af mar, de 12 h 30 à 18 h, dim. de 11 h à 18 h. Entrée : 25 F. Jusqu'au 9 eeptembre LIENS DE FAMILLES. Musée natio-

nal des arra et traditions populaires. 6, av. du Mehetme-Gendhi (40-87-90-00), T.I.j. sf mar. de 10 h à 17 h 15. Entréa : 14 F, dim. : 9 F, Jusqu'eu 29 juliet 1991. MAGIES D'ANGKOR. Hôtal de le

MAGIES D'ANGKDR. Hôtal de le Monnaie. 11, quai Conti (40-46-58-56). 1.1, si lun. de 13 h à 18 h. Entrée : 25 F. Jusqu'au 18 mai 1891. RICHARD MEITNER, VERRE CONTEMPORAIN. Musée des arts décoratifs, galerie d'actualités, 107, rue de Rivoli (42-80-32-14). T.J.), sf mer. (a 10 h à 18 h Entrée : 10 £ fou comde 10 h à 18 h. Entrée : 10 F (ou comprie dans is prix d'entrée du musée). Jusqu'au 26 mai 1981.

LE MONDE DE PROUST, PHOTO-GRAPHIES DE PAUL NADAR. Cais nationale des monuments historiques, orangene de l'hôtel de Sully, 82, rue Seint-Antoine (42-74-22-22), T.I.j. de 11 h à 19 h. Jou. jusqu'à 21 h. Entrée : 18 F. Jusqu'au 20 mai 1891. LA. MÉMOIRE DES TIMBRES.

Musée de la Poete, 34, bd de Veugirard (43-20-15-30), T.I.j. sf dkm. da 11 h à 18 h. Jusqu'au 1" novembre 1891. L'DRIENT D'UN DIPLOMATE. Musée de l'homme, paleis de Chaillot, place du Trocadéro (45-53-70-60), T.i.j. sf mar. et lêtes de 9 h 45 à 17 h 15. Entrée: 25 F. Jusqu'su 2 sep-tembre 1991.

PANDRAMA DES PANDRAMAS. Cantre national ds le photographia, pelais de Tokyo, 13, ev. du Président-Wilson (47-23-38-53). T.I.). ef mar. de B h 45 à 17 h. Entrée : 25 F (entrée du musée). Jusqu'au 20 mai 1881.

LA PHOTOGRAPHIE AU BAU-HAUS. Palais de Tokyo, 13, av. du Pré-sident-Wilson (47-23-38-53). T.Li. et mar. de 10 h à 17 h. Entrée : 25 F. Jus-

qu'su 13 mei 1991.

PDMME DE TERRE ET BDNHDMME DE FER. Par Biagio Psocino
at Ulysse Rensud, Jardin d'acclimatation, Musés en herbe, bois de Boution, muses en nerpe, sois de 301-logne, boulevard des Sabione (40-87-87-86). T.Li, de 10 h à 18 h, sam. de 14 h à 18 h. Entrée : 13 F. Jusqu'eu 29 septembre 1881.

CHAMPS DE RÊVES

ET D'HISTOIRE

Spectacle historique

1615-1794

16, 17, 18, 19 MAI 1991

(22 heures)

ASSOCIATION SONS D'HISTOIRE AU CHATEAU

Hôtel de ville - 77420 CHAMPS-SUR-MARNE

PDUPÉES D'HIER, CRÉATIONS D'AUJDURD'HUI. Musée des arte décoratifs, galerie des jouets, 107, rue de Rivoli (42-60-32-14). T.I.] sf lun. et mar. de 12 h 30 à 18 h, dim. de 11 h à 18 h. Entrée : 10 F. Jusqu'au 3 novembre 1891.

bra 1891.

LA PROPAGANDE PAR L'AFFICHE. Histoire ds l'affiche politique
en Franca 1450-1990. Musée d'hisloire contemporaine, hôtel dee Invalides, cour d'honneur (45.55-30-11).
T.I.j. de 10 h à 13 h et de 14 h à
17 h 30, dim. de 14 h à 17 h 30.
Fermé les 8 et 8 mai. Entrée: 20 F.
Jusqu'au 13 juillet 1991.

LES STYLES DE BDUCHARD.
Musée Bouchard, 25, rue de l'Yvette
(46-47-63-46). Mer. et sam. de 14 h à
18 h. Fermé les quinze demiers jours de

18 h. Fermé les quinze demiers jours de chaque trimeetre (15 au 30 juin). Entrée : 20 F. Jusqu'au 14 septembre

TECHNIQUES DISCRÈTEB, LE DESIGN MOBILIER EN ITALIE 1980-1990. Musée des erts décoratifs, gale-rie d'actuelité, 107, rue de Rivoll |42-60-32-14), T.I.; sf mar. de 10 h b 18 h. Entrée ; 20 F. Jusqu'au 1 septembre 1991.

TRESORS DE 8I8LIDPHILIE. Musée du Petit Palais, av. Winston-Churchill 142-85-12-73). T.I.j. ef lun. et jours fériés de 10 h à 17 h 40. Entrée : 20 F. Jusqu'au 1º septembre 1981.

TRESORS DU MUSÉUM ET TRÉSORS MONÉTAIRES DE LA BANQUE DE FRANCE. Muséum d'histoire naturelle, galerie de minéralogie et de géologie, Jardin des plantes, 18, rue Buffon 140-79-30-00). T.I.j. af mar. de 10 h à 17 h, Entrée : 25 F, 6 F (chaque exposition). Jusqu'au 30 juillet 1991.

UNE PASSIDN PDUR LA CÉRAMI-OUE, LA COLLECTION FINA GOMEZ. Et le grand prix Imetal Hommage à

Et le grand prix Imetal Hommage à Bernard Patissy, Musée des erts décoratife, 107, nus de Rivoli (42-80-32-14), T.I.j. sf mar. de 10 h 30 à 18 h. Entrée : 20 F. Jusqu'au 23 juin 1891, HENRI-GEDRGES VIDAL Musée HENRI-GEDRIGES VIDAL Musee Bourdelle, 18. rue Antoine-Bourdelle (45-48-67-27), T.I.j. sf lun, et jours fériée de 10 h à 17 h 40. Jusqu'eu 12 mai 1991.

12 mai 1991.
VOYAGES DANS LES MARCHES TIBÉTAINES. Mueée ds l'homme, palais da Cheiliot, pleca du Trocadéro (45-53-70-60). T.I.j. sf mar. el lêtas de B h 45 à 17 h 15. Entrée : 25 F, Justicial II combre 1991. qu'au 1º octobre 1991.

#### GALERIES

AFTER DUCHAMP, Galerie 1900-2000, 8, rue Boneparte (43-25-84-20). Jusqu'au 1= juin 1991. GILLES AILLAUD, Gelerie de France,

GILLES AILLAUD, Geterie de France, 52, rue de la Verrerie (42-74-38-00). Jusqu'eu 18 mei 1991.

JEAN-MICHEL ALBERDLA, BERTRAND LAVIER, JEAN LE GAC. Jean-Pierre Raynaud, Galerie Daniel Templon, 1, impasse Beaubourg (42-72-14-10). Jusqu'au 29 mai 1991.

DIETER APPELT, Galerie Bouqueral-Lebon, 89, rue de Turenne (40-27-92-21), Jusqu'au 1+ juin 1981.

ART CONCEPTUEL DES ANNÉES 70 A AUJDURD'HUI, Galerie Rodiger 70 A AUJDURD'HUI. Galeric Rodiger Schönte, 5, rue du Grenier-Seins-Lazare (44-59-82-06). Du 4 mai 1991 eu

ELIVRA BACH, Galerie Vidal - Saint Phelia, 10, rue du Trésor (42-78-08-05), Jusqu'eu 11 mai 1991. ALAIN BALZAC, Galerie Praz-Oela-vallade, 10, rue 5ein1-Sabin 143-38-52-60), Jusqu'eu 18 mai 1991. MARCEL BARBEAU, STEPHAN

BARDN. Gelerie J. a1 J. Oonguy, 57, rue de la Roquette (47-00-10-94). Jusqu'au 11 mai 1881. JÉRDME BASSERDDE. Galerie Claudine Pepillon, 59, rue de Turenne (40-29-98-80). Jusqu'eu 25 mai 1991. XANTE BATTAGLIA. Galerie Hey-

ram-Mabel Semmler, 58, rue de l'Uni-versité (42-22-58-09). Jusqu'eu 31 mai CARDLE BENZAKEN. Galerie Pierre

Lecco, 153, rue Seint-Martin (48-87-81-71). Jusqu'au 4 mai 1991. MICHELLE BLDNDEL Gelerie Lan-ger Fain, 14, rue Oebelteyme (42-72-09-17). Jusqu'au 11 mai 1991. JOACHIM BONNEMAISON. Galorie Michèle Chomette, 24, rue Beaubourg (42-78-05-62). Jusqu'eu 11 mai 1891. ALEXANDRE BONNIER, JEANNE

GATARD. Gelerie Charles Sablon. 21, ev. du Maina [45-48-10-48]. Jusqu'au 11 mai 1991. ETIENNE BDSSUT. Galerie Le Gall

Peyroulet, 18, rue Keller [48-07-04-41]. Jusqu'au 12 mai 1991.

BURATTONI, DUFDUR. Gelerie Gutherc Bellin, 47, rue de Lappe [47-00-32-10]. Du 2 mai 1981 eu 1= juin

PDL BURY. Galerie Artcurial, B, ev. Metignon (42-99-16-18). Jusqu'au B juin 1991. CARTE BLANCHE A ANDRÉ MAGNIN. Galerie Froment et Putman, 33, rue Charlot (42-78-03-50), Jus-qu'au 11 mai 1991.

HYUNSOO CHDI. Galeria Leif Stahle, 37, rue de Charonne (48-07-24-78). Jusqu'eu 18 mai 1991.

CLAISSE. Gelerie Oenice René, 196, bd Saint-Germain (42-22-77-57). Jusqu'au 15 mai 1881.
LYNNE COHEN, THOMAS
STRUTH, CHRISTOPHER WILLIAMS, Galerie Samia Saouma, 18, rue
des Couturea-Sain: Gervaia (42-7840-44). Jusqu'au 1- juin 1991.

JEANNE COPPEL Galerie Franka Berndt Bastille, 4. rue Saint-Sabin (43-55-31-93). Jusqu'au 18 mai 1991. MARC CDUTURIER. Galeria Michel

Vidal, 58, rue du Faubourg-Saint-An-roine (43-42-22-71). Jusqu'eu 11 mai 1891.

1891.

MARINA COX. Galerie Agathe Geillard, 3, rue du Pont-Louis-Philippe (42-77-38-24). Jusqu'au 30 mai 1991.

ENZD CUCCHI. Galerie Daniel Templon, 30, rue Beaubourg (42-72-14-10). Jusqu'au 29 mai 1891.

NICOLA DE MARIA, WIFREDD LAM. Galerie Lelong. 12-13, rue de Téhéran (45-83-13-19). Juequ'au 10 mai 1991.

ANNE DEGUELLE: HISTDIRE DE

ANNE DEGUELLE : HISTDIRE DE GALERIE. Galerie du Génie, 24, rue Keller (48-06-80-90). Jusqu'eu 20 mel

MARCD DEL RE, Galerie Adrier Maeght, 42-46, rue du Sec (45-48-45-15), Jusqu'eu 1º juin 1991. DIDIER DEMDZAY, Galerie Stadler,

DIDIER DEMDZAY, Gelerie Stadler, 51, rue de Seine (43-28-91-10), Jusqu'au 18 mai 1981.

DESSINS: 8ALTHUS, BLAIS, CDM8AS, DADO, DINE, DUFDUR, GARDUSTE, Huclaux, Klossowski, Tinguely, Galerie Beaubourg, 23, rue du Renerd (42-71-20-50), Jusqu'au 11 mai 1991.

DESSINS ESPAGNDLS, Galerie Gismoodi 20, rue Rousle (42-80-73-89)

mondi, 20. rue Royale (42-60-73-89). Jusqu'au 25 mai 1981.

DUBUFFET, Gelerie Seudoin Labon, 38, rue Seinte-Croix-de-la-Bretonnerie [42-72-09-10], Jusqu'au 25 mai 1991. BERNARD DUFDUR, Une rétrospective. Gelene Beaubourg. 3, rue Pierre-au-Lard (48-04-34-40), Jusqu'au

11 mai 1891, VADIM FISHKIN, IGDR ZAIDEL Galerie Poleris, 25, rue Michel-le-Comte (42-72-21-27). Juequ'au 11 mai 1991. DAN FLAVIN. Galerie Karsten Grève.
5, rue Debelleyme (42-77-19-37). Jusqu'au 21 mai 1991.
JOCHEN GERZ, Galerie Crousel-Ro-

belin Bama, 40, rue Quincampoix (42-77-38-87), Ou 2 mai 1881 eu 18 juin CLAUDE GILLI. Galerie Jouese-Se-

CLAUDE GILLI. Galene Jouese-Se-guin, 32-34, rue da Charonne (47-00-32-35), Jusqu'eu 4 juin 1991. MARCIA HAFIF. Galeria Gilbert Brownstone et Cle, 9, rue Seint-Gilles (42-78-43-21), Jusqu'eu 28 mai 1891. HERVÉ ET RICHARD DI ROSA. Trois façons de voir les choses... les lieux. Gelaria Intersection 11-20. 38, rue des Amandiers (43-88-84-91). Jusqu'au 15 juin 1991. EVA HESSE, Galeria Renos Xippas, 108, rua Vieille-du-Templa (40-27-05-55). Jusqu'au 1- juin 1991.

PATRICE HUGUES, Galeria Alain Dudin, 47, rue Dulncampok (42-71-83-65). Jusqu'au 4 mai 1991.

IVAN, Galerie Horloge, 23, rue Beau-bourg - passage des Ménétriers (42-77-27-81). Jusqu'au 25 mai 1991. ALFREDO JAAR, Galarie Gabrielle Maubrie, 24, rue Sainte-Croix-de la Bre-tonnene (42-78-03-87). Jusqu'au 1B mai 1991.

ELVIRE JAN. Galerie la Pochade, 11, rue Guénégaud (43-54-89-03). Jus-qu'eu 18 mai 1981. PIERRE KELLER. Gelene Urbi et Drbi, 48, rue de Turenne, 2ª étage, escalier 8 [42-74-56-38]. Jusqu'au 31 mai 1891.
PASCAL KERN. Galerie Zebriskie, 37, rue Quincampoix (42-72-35-47). Jusqu'au 23 mai 1981.

Jusqu'au 23 mai 1981.
KISLING. Centenaire. Galerie Deniel
Melingus, 28, av. Medgnon (42-8860-33). Jusqu'au 12 juillet 1992.
MARK LUYTEN. Galerie Laege-Selomon, 57, rue du Temple (42-78-11-71).
Jusqu'au 25 mai 1991.

Lire la suite page 14 (Publicité)

La S.N.C.F.

recherche groupes Sixties > paur la Fête de la musique, dans les gares de Paris le 21 juin.

CONTACT: 42-85-62-53







#### Strite de la page 13

CATHERINE MAGOELAINE. Maison Mansart, 5, rue Peyenne (48-87-41-03). Ou 3 mai 1991 au 19 mai 1991. KAREL MALICH, Galerie Lamaignère Seint-Germein, 43, rue de Saintonge (48-04-59-44). Jusqu'au 19 mai 1991. NICOLA DE MARIA, JEAN-PAUL

RIOPELLE. Galeria Lelong. 13-14, rue de Téhéren (45-63-13-19). Juequ'eu 10 mai 1991.

10 mai 1991.
MECHTLT, LOUIS-THOMAS
O'HOSTE. Espace MAC 2000, 59, rue
des Mathurins (47-42-05-41). Ou 2 mai
1991 au 2 juin 1981.
MERVEILLEUSES JEUNES FEMMES ET AUTRES FLEURS. Pho

tographies da Jacques Guibourt.
Galerie Daguerre du photo-club, 29 ter.
rue Gassendi (43-22-11-72). Ou 2 mei
1981 au 21 puin 1991.
MINGGIS CHINOIS. Galerie Jacques
9errare, 35. rue Mexarine (43-25-

57-61). Jusqu'au 30 juin 1981.
BERNARO MONINOT. Galerie Montenay, 31, rue Mazerine (43-54-96-30).
Ou 2 mai 1991 eu 1 juin 1991.
LAILA MURAYWIO, Gelene Christine Marquet de Vasselot, 19, rue Char-lot (42-75-00-31). Jusqu'eu 14 juin

FRANÇOISE NOVARINA. Galerie FRANÇOISE NOVARINA. Galeria Françoise Palluel, 91, rue Ouincempoix (42-71-84-15). Jusqu'au 11 mai 1991. PAPIERS OE PEINTRES, PAPIERS OE SCULPTEURS. Galarie Artcurial, 9, av. Metignon (42-99-15-15). Jusqu'au 4 mai 1991. SERGE PLAGNOL. Gelerie Area, 10, rue de Picardie (42-72-68-66). Jusqu'au 11 mai 1991.

POINT OE VUE. Ballet, 8sn, 8ceno, Bourget, Faust, Fulton, Varini. Galerie des Archives, 46, rue des Archives (42-79-05-77). Jusqu'au 21 mai 1991. MICHEL POTAGE, Galerie Philippe

Soulakia, 20, rue 9onaperte (43-26-56-79), Jusqu'au 7 juin 1991, ALBERT RAFOLS-CASAMAOA. Galeria Clivages, 5, rue Sainte-Anastase (42-72-40-02). Jusqu'au 18 mai 1991. CHARLES RAY, Galeria Cleire Surrus, 16, rue de Lappe (43-55-36-90). Jusqu'au 19 mai 1991.

RECENT WORKS. Peter Fischil, RECENT WORKS: Peter FISCHII, Oevid Welss, Andreae Gürsky, 8oyd Webb. Galerie Ghisleine Hussenot, 5 bis, rue des Haudriettes (49-87-80-81). Du 4 mai 1991 au 7 juin 1991. HENRI REN, Galerie Carole 9timaud, 25, rue de Penthièvre (42-56-40-90). Du 7 mai 1991 au 1 juin 1991.

MIMMO ROTELLA, Galerie Thorigny, 13, rue de Thorigny (48-87-60-65), Jusqu'au 26 mai 1991. GEORGE ROUSSE. Galerie Ferideh-Cadot, 77, rue des Archives (42-79-ULRICH RUCKRIEM.

KOUMASSO SHIISA. Galerie Peinture frache. 29, rue de Bourgogne (45-51-00-85). Jusqu'au 25 mai 1991. CHARLEB SIMONDS. Galerie Beudoin Lebon, 38, rue Sainte-Croix-de-la-9retonnerie (42-72-09-10). Juequ'eu

25 mai 1991.

RAY 6MITH, Galerie Theddaeus Ropec, 7, rue Oebelleyma (42-72-99-00). Jusqu'au 11 mai 1991.

TINO STEFANONI. Galerie Krief, 50, rue Mazarine (43-29-32-37). Juequ'au 4 mai 1991.

HAIM STEINSACH, ANORES SER-

RANO. Galerie Yvon Lambert, 109, rue Vieille-du-Temple (42-71-09-33). Jus-

ou'au 14 mai 1991. THEBAULT. Galerie Giovanna Minelli. 17. rus des Troie-Sornes (40-21-89-69). Jusqu'au 19 mai 1991. TIROUFLET. Galerie Jean Peyrolle.

14, rue de Sévigné (42-77-74-59). Jus-qu'eu 4 mai 1991. ARTHUR UNGER. Galerie d'art inter-

tional, 12, rue Jeen-Ferrandi (45-48-84-29), Jusqu'eu 1 juin 1991. **SRAM VAN VELOE.** Galerie Lucette Herzog, paseage Molière - 157, rue Seint-Martin (48-97-38-94). Jusqu'au

GIL WOLMAN. Gelerie de Peris. 8, rue du Pont-de-Lodi (43-25-42-63). lusqu'au 11 mai 1991, XIAO XIA. Galeris Isy 9rachot,

35, rue Guénégaud (43-54-22-40), Jusqu'au 11 mai 1991.

#### PÉRIPHÉRIE

90ULOGNE-91LLANCOURT. loônes et icônes brodées de la Sainte Ruesie, XVI• et XVI(• ciècles. Centre culturel de Boulogne-Billancourt, 22, rue de la Belle-Feuille (48-94-77-95). T.I.J. de 8 h à 21 h, dim, de 10 h à 12 h. Jusqu'eu 11 mai 1991.

SRÉTIGNY-SUR-ORGE. Elémente de réflexion pour le conetitution d'une collection d'art contemporain. Galerie d'art contemporain de l'espece Jules-Verne, rue Henri-Oouard (60-84-40-72), T.I.J. af dim. de 9 h 30 à 12 h e1 de 14 h à 18 h, Jusqu'eu 19 mai

LA OÈFENSE. Kowalski, Espace art Oéfense - Art 4, 15, place de la Oéfense (49-00-15-98). Jusqu'eu 2 juin 1991. Un musée retrouvé. Mequettes de l'encien musée des travaux publics. Espace art Défense -Art 4, 15, place de la Défense (49-00-

15-96). Jusqu'au 2 juin 1991. HER9LAY. Jean-Sylveln Sieth, Stille Nacht. Galerie d'art contemporain du centre Seint-Vincent, 40, rue du Général-de-Gaulle (39-79-93-83). T.I.).

IVRY-SUR-SEINE, 8. Bourse d'ert

Seina. Francisco Nicolas Perra et l'Atalier de Buanos-Aires. Centre d'art l'Atelier de Buenos-Aires. Centre d'art contemporain, 93. av. Georges-Gosnat (46-70-15-71). Jusqu'eu 2 juin 1991. JOUY-EN-JOSAS. Richard Baquié. Fondstion Cartier, 3, rue de la Manufac-ture (39-56-48-48). T.I.j. de 12 h à 19 h. Entrée : 35 F. Jusqu'eu 5 mai 1981

LEVALLOIS-PERRET. Antonio Tocomal, La Base, 9 bis, rue Vergniaud (47-59-49-58). Jusqu'au 7 mai 1991. MEUOON, Camille Claudel. Musée Rodin, ville des Srillant» - 19, ev. Auguste-Rodin. Jeu., ven., sam., dim. de 13 h 30 à 19 h. Du 2 mai 1991 au

29 septembre 1991. PANTIN. 100 ens d'affiches automobiles. Centre international de l'euto-mobile, 25, rue d'Estienne-d'Orves (48-43-79-14), T.i. de 10 h 30 à 19 h 30, noctume le mardi jusqu'à 22 h. Entrée ; 40 F. Jusqu'au 31 mai 1991.

PONTOISE. Livres anciens de le PUNIUISE. LIVRES enciens de le collection Hachette pour les enfants. Musée Tevet-Gelacour, 4, rue Lemercier (30-39-02-40). T.I.j. sf mer, et jours fériés de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h.

CINÉMA

Jusqu'au 31 mai 1991. Louis Hayet. L'œuvre néo-impressionniste et le théorie des couleurs 1883-1985. Musée Tavet-Deiscour, 4, rue Lemercier (34-43-34-77). T.Lj. el mer. et jours fériés de 10 h à 12 h er de 14 h à 19 h fériés de 10 hà 12 h et de 14 hà 19 h. Jusqu'eu 4 août 1891. Œuvres

autres... Le surréalisme dans les col-lection du Musée de Saint-Denis. Musée d'ert et d'hietoire, 22 bis, rue Gebriel-Péri (42-43-05-10). T.i.j. sf mar. de 10 h à 17 h 30, dim. de 14 h à 19 h 30. Visite commentée sur rendez-vous. Entrée : 15 F. Jusqu'eu 27 mai

VERSAILLES. Aquarelles et dessins de Vsrsailles par François-Ma-nus Granet. Musée Lambinet, 54. bou-levard de la Reine (39-50-30-32). T.J.j. el lun. de 14 h à 19 h. Fermé les 1, 9 et

Impressionnistes et poet-impression-nistes des collections des musées de Pontoise. Musée Piesarro de Pontoice, 17, rue du Château (30-38-02-40). T.I.j. sf lun., mar. et jours fénés ds 14 h : 19 h. Jusqu'au 19 août 1991. SAINT-OENIS. Peul. Max et les

### 19 mai, Jusqu'au 30 juin 1991.

#### LES FILMS NOUVEAUX

LES DOORS, Film américain d'Oliver Stone, v.o. : Forum Horizon, 1-(45-09-57-57) ; UGC Odéon, 5- (42-25-10-30); Pathé Merignen-Concorde, 9 (43-59-92-92); UGC Bierritz, 9 (45-62-20-40); Gaumont Alésie. 14\* (43-27-84-50); Miramar. 14\* (43-20-89-52); Kinopenorama. 15- (43-06-50-50); v.f. : Pethé Français, 9- (47-70-33-98); Feu-vette Bis, 13- (47-07-55-88); Pethé Montparnasse, 14. (43-20-12-06); Gaumont Convention, 15- (48-28-42-27); Pethá Wepler, 19- (45-22-48-01) : Le Gambetta. 20 (46-36-

GRANO CANYON. Alm américain

#### LA CINÉMATHÈQUE

PALAIS OE TOKYO (47-04-24-24) Shakespeare au cinéma : la Lance brisee (1954, v.o. s.t.f.), d'Edward Omy-tryk, (9 h; Planète interdite (v.f.), de Fred McWilcox, 20 h.

#### CENTRE GEORGES-POMPIDOU

SALLE GARANCE (42-78-37-29). Les Cinémas d'Asie centrale soviétique : l'Epopée d'une mère (1863, v.o.

PREOATOR 2. (\*) Film américain de Stephen Hopkins, v.o. : Forum Horizon, 1• (45-09-57-57) ; George V, 8• (45-62-41-46) ; UGC Normandie, 8 (46-63-16-16); v.f. ; Rex, 2 (42-36-83-93); UGC Montpernasse, 6 (45-74-94-94); Pathé Français, 9 (47-70-33-88) ; UGC Lyon Bastile, 12• (43-43-01-58) ; Fauvette, 13• (47-07-55-88) ; Mistral, 14• (45-39-52-43) ; UGC Convention, 15- (45-74-93-40) ; Pathé Wepler II, 18-(45-22-47-94) ; Le Gembette, 20-146-39-10-96). SAISONS, Film eméricain de Ben

Shedd : La Géode, 19- (40-05-

(traduction simultenée), d'Aleksandr Karpov, 14 h 30 ; Mort d'un ueurier (1986, v.o. traduction simultanée), de Tekhir Sebirov, 17 h 30 ; Triptyque (1979, v.o. e.t.f.), d'All Khamraev,

#### VIDÉOTHÈQUE DE PARIS

2, Grande Galerie, porte Seint-Eustache, Forum des Halles

de la Commune (1988) de Jean-Claude Tertrele, le Troisième République (1870) de 0. Lander, 14 h 30 ; l'His-toire de le Commune de Paris : Paris au temps des cerises (1965) de J. Darribe-haude et J. Desvilles, la Commune de 1871 (1971) d'Olivier Ricard, 15 h 30 ; Commémorations : Actualités Ge a Voile écarlate de Parie (1971) de Marla Volle écarlate de Parie (1971) de Mar-lan Khoustsiev, 19 h 30 ; la Gauche française et la Commune : Si on svait su 11979) de Stanistas Choko, Commune de Peris (1951) de R. Menegoz, Louis Rossel et la Commune de Peris (1877) de Serge Moeti, 20 h 30.

Saint-Lambert, 15- (45-32-91-68) 19 h ARSENIC ET VIEILLES CENTELLES (A., v.o.) : Républic Cinémas, 11. (48-05-51-33) 20 h 30.

(43-57-51-55) 15 h.

LES SÉANCES SPÉCIALES

ALEXANDRE NEVSKI (Sov., v.o.)

BÉRUCHET DIT LA BOULIE (Fr.) :- FANTASIA (A.) : Studio Galanda, 5- (43-54-72-71) 14 h. :21-41-01) 15 h 50.

LA BÈTE HUMAINE (Fr.) : Reflet Logos I, 5- (43-54-42-34) 12 h 05. BLANCHE-NEIGE ET LE CHATEAU HANTÉ (A., v.f.) : Le Berry Zèbre, 11-

BLUE VELVET (") (A., v.o.) : Ciné-Plenète magique. 3- (42-76-00-19)

LE CHATEAU OE MA MÈRE (Fr.) : Studio des Ursulines, 5- (43-26-19-09) 18 b.

CHÉRIE, J'AI RÉTRÉCI LES GOSSES (A., v.f.) : Seint-Lambert, 15. (45-32-91-68) 17 h. LE CUIRASSÉ POTEMKINE (Sov.) :

Républic Cinémae, 11 (48-05-51-33) 12 h 10. LE CUISINIER, LE VOLEUR, SA FEMME ET SON AMANT (") (Fr.-Brit.,

v.o.) : Studio des Ursulines, 5. (43-29-19-09) 18 h 40. FANTASIA (A.) : Denfert, 14- (43-

porcelaine de Chine, des origines au dix-huitième elècle » (limité à trents

personnee), 15 heures, 6, plece

Les serres et le jardin d'Auteuil»,

«Lee Croisadee du dernier espoir,

dites Craisades de Saint-Louis, Les guerres d'Antioche et de Tripoli vont

s'echèvera la plue grande aventure médiévale», 15 heures, sortie métro

←Ferme modèle et «phalanstère» de l'empire Menier e, 15 heures, hall RER «A», è Noisiel (Art et histoire).

« Vielte de le Sorbonne des jours fastee», 15 heures, grende entrée, rue des Ecoles (Paris et son histoire).

« Patricia Brignone e, 19 heures, Musée national d'art moderne (Centre

Temole d. Hauflert.

16 heures, 3, evenue de le Porte-d'Auteuil (Tourisme culturel).

#### PARIS EN VISITES

**VENDREDI 3 MAI** « Au Musée Guimet : histoire de la

« Cours et jardins du quartier Mouf-fetard », 11 heures, métro Monge, escalator (P.-Y. Jasiet). escalator (P.-Y. Jasiet).

«L'île Saint-Louis pas à pae»,
11 heures et 15 heures, métro Pont-Marie (Connelasance d'ici et d'ell-leurs).

s L'impreesionnisme au Musée d'Orsay », 13 h 30, eur l'esplanade, ecus l'éléphant (C. Merle). Exposition: «Le trésor de Saint-Denis au Louvre», 14 h 15, 2, place du Palais-Royal, devant le Louvre des

Le Louvre, du donjon à la Pyra-mide, et les eppartements royeux, 14 h 30, 2, piece du Pelaie-Royal, devant le Louvre des Antiquairae (Connaissance de Paris).

(Connsissance de Paris).

« De Saint-Roch sux hôtels de la rue Saint-Honoré», 14 h 30, métro Tuileries (Paris pittoresque et insolite).

« Promenade ineolite dans le quartier chinois de Paris», 14 h 30, métro Porte-de-Choisy (M. Pohyer).

« L'église Seint-Germain-dee-Prés et son quertier, entre cours et jardins», 14 h 30, devant le portail de l'église (Arts et carters).

« Hôtels et jardins du Marais, Place des Vosges», 14 h 30, sortie métro Saint-Paul (Résurrection du passé).

« L'îte de la Cité, des origines de Peris aux travaux d'Hauesmenn », 14 h 40, 2, rue d'Arcole (Paris autrefois).

« Esotérisme, epirites et médiums

«Esotérisme, epirites et médiuma du Pare-Lachelse», 14 h 45, métro Gambette, cortie evenue du Père-La-

Georges-Pompidou). **CONFÉRENCES** 

30, avenue George-V, 14 heuree : Ghosts of Cape Horn, film de K. Critchlow (v.o.); 16 heures : «Unlisation d'instruments du guinziame siècle lors d'une navigetion du vingtième elàcle », par R. Knox-Johneton

(Espace Kronenbourg-Aventure). 11 bis, rue Keppler, 20 h 15: voice?» Entrée gratuite (Loge unle des théosophes).



# Il aurait tant voulu être Oscar Wilde

Les œuvres romanesques de Ronald Firbank l'artiste créateur du style « folle »

**ŒUVRES ROMANESQUES** Tomes I et II

LA BETE NUMBERS IN THE を開いている。 は現象性 「 」と、後さらなった。 こう BURNINE WEIGE ET LE CHATEGO 

Mariella in agricum (in 1975). The control of the c

THE CHATEAU DE MA MERE & Sending they be stylings the art of the

CHERRY JAN HETREDI DE CONTRESSE DE CONTRESSE

LE CHIRASSE POTEMBLE TO

Magnetic Contract of the LE COISINIER, 12 POLICE, M

FIMME ET SON ACLAST

THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH

FANTASIA A

o galley filtresies to rather the group of

generation of the company of the com

Char anting of our 1 2 224

Albertan Greener angegen

#Eng Cresmatter fill gerein.

Market in the day for

etament industrial and a life

Pana a Noon or one

新聞の (10 mm) (10 mm)

Percent & Hanor

Sactor . " " " "

Mente rations 1 a

AND AND EXPOSE AND ...

CONFÉRENCES

30, avere Go-

PROPERTY OF THE PARTY OF

SUPER AN ARMA AND A PARTY.

Maland M System

The Book Hole Party

STREET FO ENTIRE

confiez-lui

pos.

・変わるたわれ 75 cm

-

MILL VILLYET . ..

12 2 30

de Ronald Firbank, Traduit de l'anglais par Gérard Joulie. L'Age d'hamme, 368 p. et 311 p., 140 F chacun.

Les framboises et le champagne ne constituant pas, à longueur de vie, une nourriture suffisante, Ronald Firbank, sans nul doute le plus singulier des écrivains anglais du siècle, s'éteignit à Rome, en 1926, tout juste quadragénaire, dans sa chambre de l'Hôtel du

Il était né au sein d'une famille de très riches industriels. Frêle, maladif, il fut élevé par des précepteurs jusqu'à l'âge de dix-huit ans. Après quoi, il ne lui restait plus qu'à effectuer le rituel séjour des Anglais argentés sur le Continent, notamment en France où il découvrit les symbolistes, qu'il allait parodier dans son œuvre. Avant d'entrer à Cambridge où il se lia d'amitié avec Vyvyan Holland, l'un des enfants d'Oscar Wilde, son saint patron, l'écrivain qu'il aurait voulu être.

A l'instar de Kipling - oui, de Rndyard Kipling - qui avait scandalisé les autorités de son collège avec ses collections d'éventails japonais et de cette porcelaine chinoise à dessin bleu mise à la mode par Wilde. Firbank se sit remarquer d'emblée par la décoration de sa chambre : elle hésitait, dit-on, entre la sacristie gothique et la loge d'une meneuse de

Ses problèmes de santé l'ont-ils empêché de se consacrer au music-hall, qu'il aimait tant? Il se convertit, en tout cas, au catholicisme pour l'amour de la liturgie. Et après Cambridge, il ne cessa de chercher le soleil, sur la Côte d'Azur et, sur les traces de Gide, en Afrique; en Grèce, en Turquie, dans les Caraïbes et en Egypte, où il fut étonné que chez l'autochtone nen ne subsistat de la géo-mètrie du geste et du profil immuable si frap-

pants dans les peintures murales. vit faire des entrechats dans une boutique: couvrir de lis, de la tête aux pieds, en pleine me. Pun de leurs amis communs; se renverser sur une table de restaurant ou, encore, contempler du regard extasié d'un saint du Greco» des fruits exotiques commandés outre-Atlantique, ou une grappe de raisin qu'il se contenta ensuite de picorer.

Se montrer naturel était, pour Firbank, au-dessus de ses forces. Et si l'on ajoute à ses ongles vernis et à ses joues fardées, une voix de haute-contre et une démarche chalcupée, on comprend que les gens n'aient su que faire de lui – pas plus que Gide avec Wilde qui, «à Paris». évitait de se montrer en sa compagnie sur les Grands Boulevards à une époque où les promeneurs reconnaissaient les

Et e'est en attendant, en pure perte, d'être accepté dans les rangs de la Garde suisse du



Ronald Firbank: se montrer était au-dessus

souverain pontife - où il aurait eu en même

Parce qu'il aimait Wilde, on tend à voir en Firbank le plus ingénieux de ses épigones. On se trompe: Wilde aimait, certes, à soutenir des pensées déconcertantes et à tout réduire en paradoxes. Mais il cachait sous les paillettes une sorte de Socrate. Aussi ses phrases possèdent-elles bien souvent une saveur d'ancien proverbe, et ses personnages stupides qui disent des choses si intelligentes, appartiennent bel et bien à la société anglaise du dix-neuvième siècle.

En revanche, les créatures de Firbank font songer à des ectoplasmes, à des gens qui ne se seraient pas aperçus de leur trépas et poursuivraient dans un au-delà d'opérette les jeux éternels de la mondanité, dans un décor dont les murs du salon se seraient envolés vers les cintres, ne laissant dans le vide que les frises, les guirlandes, l'ornementation.

Cancaniers, farfelus, désincarnés - mais temps à portée de la main et le péché en habillés avec recherche, - ses personnages grande pompe et l'indulgence plénière, - assistent au baptême d'un chien, à la lecture qu'il ourdit une œuvre qui semble ne pas d'une ligne inédite de Sapho, revent d'uo d'enceinte du parc pour leur apporter la communion en cachette. Et ils papotent, ils potinent, à propos de tout et de rien, avec un sens de l'absurde qui n'est qu'à Firbank, et qu'Edmund Wilson qualifia avec bonheur de «poètique du fou rire».

La Grèce? « C'est beaucoup de chèvres éparpillées sur du marbre et des dieux en pagaille en train de manger du fromage. - Ce ne doit pas être mai au solcil levant. - Je me lève tard. » Sainte Marie-Madeleine? «Saviez-vous qu'elle sortait avec Jean-Baptiste avant que Salomé ne rompe ses fiançailles ?» L'avantage des sous-verre? « Combien de fois suis-je entrée à la Notional Gallery avant de me rendre au Savoy pour me refaire une benuté devant la « Vierge aux rochers » ? » Une actrice? « Je la trouve très bien en Agrip-pine, mais quond il s'agit de jouer Juliette,

elle doit beaucoup à sa couturière » Et ainsi de suite, sans trêve, tout le lung de romans où la description prend une place infime.

Détrurné de son sens véritable, le mut «folle» désigne couramment une variante de l'humosexualité masculine qui, de prime abord, se caractérise par une telle identification de l'homme avec la femme que le sujet, en fait, ne lui emprunte rien : il porte en lui, de naissance, ses manières. Or la substance même de la «folle» est plutôt d'ordre verbal que physique : elle a le sens de la dérisinn, de la parodie, de la caricature, du persissage, du trait mordant qui fuse et fait muuche et, enfin, elle possède au plus traut point la maîtrise du nonsense.

Parfois personnage dans les pièces de boulevard, la « fulle » n'existe pour ainsi dire pas dans le roman, à l'exception peut-être de Divine, dans Nutre-Dume-des-Fleurs, de Genet. Mais le style « folle», ce langage nun pas de l'inconscient, mais de l'inconscience, seul Firbank l'a recréé en littérature, et il en demeure l'artiste unique.

En 1938, deux de ses ouvrages (2) furent traduits en France, par Maurice Sachs et Edouard Roditi; deux autres (3) parurent en 1987, dans de superbes versions de Jean Gattegno et de Patrick Reumaux. Tous quatre se trouvent dans ces Œuvres romanesques, pour lesquelles Gérard Joulié a effectué une nouvelle traduction, proposant en outre la pre-mière du merveilleux Voinghire et de trois autres romans. Aurait-il ajouté Odette et, surtout, Santal, un aurait pu parler d'œuvres romanesques complètes (4).

D'un auteur comme Firbank, à propos duquel les connaisseurs affirment que le lire autrement qu'en anglais exige un acte de foi, on laissera au lecteur curieux le soin de juger le travail de Joulié par rapport à celui de ses devanciers. Il paraît, en tout état de cause, méritoire. On regrettera par ailleurs l'inexplicable postface signée Sylvoisal, l'absence d'une bonne introduction, l'oubli du titre original des ouvrages, de leur date de publication, pour ne nen dire des coquilles d'impnmerie – toutes choses oui nuisent à un effort

éditorial confinant à l'héroïsme. Mais, soyons juste, cette édition dédom mage en partie un écrivain qui ne publia, de son vivani, qu'à compte d'auteur. Et que, seuls, quelques écrivains connaissent, alors qu'il pourrait faire la joie de tous ceux qui se délectent aussi bien de Feydeau et de Labiche que de Lewis Carroll, Wilde ou Via-

(1) Mémoires d'un esthète. Jultiard, (Voir le Monde

 La Princesse artificielle, suivi de Mon piaffeur noir. Galtimard, «L'Imaginaire», 1987. (3) La Fleur foulce aux pieds et les Excentricités du cardinal Pirelli. Rivages, 1987. (4) Romald Firbank est aussi l'auteur d'une pièce de théâtre : la Princesse Zubaroff (1920).

Hector Bianciotti

#### LE FEUILLETON

de Michel Braudeau

#### Bouddha en Amérique

S comme sexe, sanscrit, sagesse, sacré. S comme le titre du nouveau roman de John Updike qui décrit la vie dans un ashram pas très catholique, en Arizona. Un livre qui confirme que l'écrivain eméricain se place au premier rang des classiques contemporains.

#### **HISTOIRES** LITTÉRAIRES

par François Bott

#### « N'oublie pas de m'écrire... »

Les lettres de Georges Hyvemaud à sa femme pendant le drôle de guerre et la correspondance antre Jean Giono et Jean Guéhenno « On vieillit, cher vieux », disait Guéhenno; e On vieillit oui, mais pourquoi pas ? », répondait Giono.

Page 16

#### **HISTOIRE** Comment fut réunie la Terre

Un an evant le cinquième centeneire du périple de Christophe Colomb, Jean Favier propose un voyage encyclopédique en grandes découvertes. Paga 19

#### LETTRES **ÉTRANGÈRES**

Les maximes de Somerset

Les leçons de sagesse d'un écrivain anglais trop illustre: Somerset Meugham. Page 20

# Les débuts éclatants de Dominique Rolin

Publié une première fois en 1942, revoici l'étonnant et magnifique premier livre d'une grande romancière encore trop peu célébrée

LES MARAIS de Dominique Rolin. Gallimard, 204 p., 85 F.

Dans un demi-siècle que vaudront nos succès d'aujourd'hui? Quel premier roman, même reussi, annonce une œuvre constamment à sa hauteur? Voilà, avec un coup d'essai, plus qu'un indice prometteur, la première pierre d'une architecture exceptionnelle et une pierre que le temps n'a pas érodée (1).

En cinquante ans, Dominique Rolin a d'abord fait savoir que son prénom androgyne cachait une femme, ce que Max Jacob, en la portant au pinacle (« Monsieur, yous avez, yous et vous seul, compris ce qu'est la beauté et la création»). ignorait. Mais elle a surrout prouvé que ses admirateurs de la première heure avaient vu juste.

Ce qu'elle appelle elle même une course de fond poursuivle en solitaire » (2) s'est affirmé avec éciat et ténacité. Avec diversité éga-

de son «autobiographie intérieure» que constitue le triptyque de l'Infini chez soi, le Gâteau des morts et la Voyageuse (3), est apparemment éloignée de la facture plus classique de ses premiers romans. Mais la différence n'est que superficielle.

Certes, Dominique Rolin s'est détournée de la narration romanesque traditionnelle que respecte pleinement ce premier livre, mais tout est déjà en place, dans le ton vif. comme aux aguets, dans le style précis, sans complaisance, avec une sobriété de poète ennemi de la mièvrerie, dans l'humour cruel et froid, dans la mise à nu impitoyable des mesquineries du moi, du «quant-àsoi » bourgeois.

1942 est l'année de la parution de l'Etranger de Caraus. Deux ans plus tard paraissait la Vie tranquille de Duras. Deux autres livres qui ne à vingt ans, clie s'est vue elle-même sont pas tendres avec la famille et l'enfermement infernal,

si les Marais est, en premier lieu, et commence à écrire avec applica-

lial, que représente ici un foyer écrasé par un père fantoche, auteur tyrannique et, de fait, imaginaire d'un « essai de synthèse sur l'évolution morale des peuples», le roman possède une magie poétique qui, un le comprend aisément, pouvait frapper Jacob et Cocteau.

Plus tard, la Maison la foret et la Lettre au vieil homme (4) reviendront à la charge contre l'image du père. Le procès, sans fin ni sentence, devait se nuancer. Les héros du roman sont un frère

et une sœur, à peine sortis de l'adolescence, qui tentent vainement de miner les soutenements des rapports de force familiaux. Ils s'appellent Alban et Ludegarde. Tout a commencé par ce prénom féminin insolite. Dominique Rolin a raconté comment dans un rêve fait

«Elle trempe dans un petit La comparaison s'arrêtera là. Car encrier démodé sa plume d'écolière

lement : l'entreprise très originale un réquisitoire contre l'ordre famiposte de témoin, je deviens soudain la jeune sille, et c'est mon propre geste consciencieux qui trace, sur lo première page du cahier un nom que je n'ai vu mille part auparavant. et qui est : Ludegarde » (5). Ludegarde, gardienne du jeu, gardienne de l'enfance ? On peut évidemment composer des étymnlogies romanesques. Le num de la famille n'est-il pas Tord, où se marie la «murt» française à sa traduction allemande Tod?

> René de Ceccatty Lire la suite page 17

(1) D'abord publié en 1942 chez Denoël, Les Marais fut repris une première fois en 1949 au Senil

(2) Dans Un comoi d'or dans le rocurme du temps, Ramsay/De Cortanze, (le Monde du 25 janvier). (3) Denoel, 1980, 1982 et 1984.

(4) Denoct, 1965 et 1973. (5) Dans les Annales, 1965 cité par Annick Assier dans sa remanquables étude sur I. Enrage, publice aux éditions Labor,



LA RUE DU CAPITAINE OLCHANSKI roman russe

1 Madama Bovary avait une arrière-petite-fille américaine, une lointaine cousine, elle ressemblerait peutêtre à l'héroine de John Updike, Sarah P. Worth, une belle quadragénaire de la côte Est, manée à un médecin, Charles, et désespérément en quête de spiritualité; elle ne rêve pas de sultans et da bayadàres, mais de la voie indiquée par le Bouddha pour parvenir à l'épanouissement de son moi. Elle ne aoupire pas après un beau Rodolphe ombrageux, pour tout dire elle ne languit de rien ni de personne, le révolution féministe est passée par là, elle prend, elle agit. Plus que la Normende, Sarah a les pieda sur terre, un solide bon sens, et beaucoup d'humour, viatique indispensable pour le grand périple psychologique at moral qu'elle entreprend.

S est en grande partie un roman épistolaire et la première lettre dont nous avons connaissance est rédigée dans l'avion qui emporte Sarah vers l'ouest, en Arizona. C'est une lettre d'adieu à Charles, ce bon et placide Charles qui n'a pas dû la faire grimper au lustre bien souvent et qui ne comprend sûrement rien à ce qui lui arrive. Sarah qui ne peut s'empêcher de le nurser, même par écrit, de loin et en le quittant, multiplie les recommandations sur le ménage, la bonne tanue du jardin et autres détails domestiques. Un des détails qu'elle estime le moins superflu est l'argent. Elle en parle sans embarras, avec franchise et appétit, Sans doute est-elle d'une certaine manière dans son tort, en prenant brusquement ses cliques et ses claques, mais ce n'est pas une raison pour croire qu'elle va renoncer à son dû ou ce qu'elle considère comme tel. Charles gagne bien sa vie, mais n'est-ce pas grâce à elle, parce qu'elle a veillé sur sa jeune carrière et renoncé pour sa part à poursuivre ses études de littérature française?

Donc elle part et pour la vraisemblance, pour habiller l'inexpliceble, elle dit qu'elle part pour un autre, ce qui est faux mais banal, rassurant. A sa fille Pearl, dès la lettre suivante, elle donne une autre version, celle de l'ennui et de l'usure. Charles ne s'intéres sait plus à elle, elle avait l'impression d'être un meuble, et encore, pas même un meuble remarquable. « Nous autres du sexe faible, nous avons parfois besoin de folles espérances - quelque chose vers quoi tendre - sinon nous à base de vitamine A s'abet sur la Floride. sommes conditionnées par un million d'années de servitude à rester tapies au coin de l'âtre, tout glacial qu'il soit, à continuer de pilonner le millet, à nous faire pilonner en retour en guise de remerciements et à communier avec la lune. Je parle comme une femme de ma génération qui a accédé à la majorité alors que les années cinquante touchaient à leur fin... » Elle ajoute une foule d'excellents conseils à l'usage de sa fifille qui doit se méfier de la drogue, des homosexuels et autres périls ram-

Elle écrit aussi à son dentiste, le Dr Podhoretz, à Shirlee, sa conteuse, et a sa mère qui vit en Floride une rétraite dissipée,

enseigné la littérature française

dans les écoles d'instituteurs. Il

avait connu la tranquillité d'Arras

et les charmes de Rouen. Même

si l'on s'est parfois ennuyé dans

ces provinces, elles inspirent des

regrets à tous les gens qui por-

tent l'uniforme. Georges Hyver-

naud s'était marié le premier jour

de la guerre d'Espagne. Il ae

trouveit encore à un mariaga

lorsque « la drôle de guerre » le

surprit. Certeins a'amusent à

faire coıncider les grands

moments de leur vie intime avec

les tumultas de l'Histoire. Plus

tard, Georges Hyvernaud public-

rait des romans qui lui vaudraient

quelque notoriété (2), mais à la

fin de l'été 1939, il appartenait

Envoyé tout pràs de la fron-

tière belge, il passa de longs

mois à ne rien faire ou presque,

se demandant s'il verrait un jour

des combats. Le 7 mai 1940, il

présenterait ses activités comme

« une absurde petite agitation

d'insecte dans un bocal » et, le

12 mai, il éprouverait les mêmes

sentiments que Fabrice à Water-

loo, La lieutenent Hyvernaud

aurait vécu, entre temps, sous le

règne de la bêtise. Quelquefois,

des gens venaient démentir le

pesanteur de l'existence ordi-

naire. Comme le sergent-chef qui

collectionneit les pepillone et

comme les passantes qui avaient

« ce rire nerveux particuliar,

qu'on peut appeler le rire du

froid ». Meis, le plus souvent, il

ne falleit « compter que sur son

soleil personnel », car l'espàce

humeine verse facilement dans le

arotesaue ou le dérisoire.

importance internationale ».



John Updike : un classique contemporain

nonagénaire qui se dit amiral. Une plula de conseils diététiques

OUR rompre la monotonie des lettres à sens unique (on n'e jamais les réponses), Updike confie un petit magnétophone de poche à son héroine qui s'épanche dans le micro avec une verve et un naturel encore plus libres que par écrit. Elle enregistre une cassette pour son amie Midge et nous apprenons les détails de la nouvelle vie qu'elle a choisie : un ashram hindou dans le coin le plus désolé du désertique Arizona. Le maître vénéré dans ce camp misérable est Shri Ahrat Mindadall, dit l'Ahrat, un saint homme enturbanné de pastel, nants, véhiculé en limousine, un chi gérant avec désinvolture son patrimoine d'obligations, man- du renoncement. Il est secondé par une certaine Durga plus geant tous les jours au restaurant les choses les plus défen- irlandaise qu'indienne, et una cour de bienheureux persondues, outrageusement bronzée, courtisée par son voisin, un nages déjà avancés sur le chemin de le sagesse. Sarah décou- placent au premier rang des classiques contemporains.

vre les travaux manuels, le ciment, en même temps que les joies du saphisme avec sa camarade de chambrée; les techniques de la méditation dynamique et le maniement de la pelleteuse mécanique. A la suite d'une défection (il y a pas mal de fuitas ou de dépressions bizarres), elle est appelée au pool des secrétaires de l'Ahrat, où son grand brin de plume fait merveille. Et pour cause, c'est la plume d'Updike.

C'est ainsi qu'ella rédige le courrier de l'Ahrat (sirupeux, un boniment de camelot éhonté), de Durga (qui répond vertement aux journaux qui raillent l'aahram), qu'elle s'adresse à un adepte qui s'en va, à la société de location de limousines, etc. En même temps elle doit batailler avec le shérif local, étouffer un trafic de drogue, plaider auprès du fisc, affronter l'avocat commis par Charles, sermonner maman et mettre Pearl en garde contre son petit ami hollandais dont les parents nagent dans la bière et l'argent. Comme elle ne perd pas le nord malgré sa foi toute neuve, on assiste à la désagrégation lente mais sûre de l'ashram, dont le vrai visage se révèle peu à peu : une énorme et grossière escroquerie sur fond de détournement de biens et de partouzes plus ou moins initiatiques.

COMME on s'y attend, un jour qu'elle a dissimulé son magnétophone dans sa chambre, l'Ahrat vient lui rendre une visite un peu particulière et lui explique en termes ampoulés l'urgence de son désir. C'est là sans doute, dans cette scène d'anthologie, hilarante et débridée, que se justifie le mieux le recours au sanscrit, qui permet opportunément de désigner tout ce qu'un romancier soucleux de son public fami-. lial ne peut épeler tout cru. Updike a foumi en fin de volume un petit glosseire des termes utilisés, mais on peut s'en passer très bien, l'effet de brouillard comique n'en est que meilleur.

S comme Sarah, certes, mais aussi comme sexe, sanscrit, sagesse, sacré, serpent (diabolique), etc. Comme le susurrement du gourou, son eccent charmant, complètement faux, puisqu'il n'est pas plus hindou que ses ouailles (Updike s'est inspiré d'un fait divers réel, d'un ashram établi en Oregon). Et S comme le symbole du dollar barré de deux traits verticaux, perce que d'un bout à l'autre et comme toujours on n'arrête pas d'en parler, sinon pour parler de sexe. Updike a créé un personnage féminin tout à fait plausible, cohérent et plutôt sympathique. Mais pas radicalement différent des précédentes Incamations masculines de l'auteur, l'écrivain Bech et le garagiste Rebbit.

Sarah est un autoportrait de plus, en femme mûre et séduisante, à la fois terre à terre et romantique, rêveuse échevelée et près de ses sous. Ce n'est qu'un masque léger : l'écrivain ne s'y cache pas longtemps et reprend ses chevaux de bataille, ses têtes de Turc, l'argent, la sottise de cet univers matériel si attachant (« Aucun peuple au monde ne passe pour être autant que nous en proie à la convoitise »), se lance dans des descriptions magistrales d'ironie qui ne sont qu'à lui et le

L'IVROGNE ET L'EMMERDEUR Lettres à sa femme 1939-1940

de Georges Hyvernand. Edition établie et annotée par Andrée Hyvernaud, Seghers, coll. « Missives », 296 p., 190 F.

#### CORRESPONDANCE 1928-1969

de Jean Giono et Jean Guehenno. Edition établie et annotée par Pierre Citron, Seghers, coll. « Missives », 236 p., 180 F.

ITTÉRATURES épistolaires... « Je voudrais pouvoir vous envoyer mon ime à la place d'une lettre », écrivait M·· du Deffand à Horece Walpole, sa passion tardive (1). Nous étions le 4 avril 1767, et la marquise obéissait à la règle de aon époque : elle prenait garde de ne pas verser dans les médiocrités inévitables du sentiment. Gaorges Hyvernaud n'adoptait pas le style des salons, dans les missives qu'il écrivit à sa femme du autroupeau des « individus sans 31 août 1939 eu 13 mai 1940. On ne saurait dépeindre des choses fort aimables quand on fait « la drôle de guerre » et que l'on connaît le trivialité, le vide et la grisaille, sans compter les rudesses du dernier hiver avant le désastre.

Le destin se vengeait peut-être des bonheurs tyriques de 1936 et des premières vacances proléteires. Les Frenceia ne devineient pas encora ce qui allait leur arriver, et Georges Hyvernaud pas davantege que les eutres. Mais, à l'exemple de Mr du Deffand, il écrivait pour se soigner l'âme. La littéreture, disait Roger Nimier, sert à « propager un certain air qu'on veut donner au monde ». Elle permet également de se soustraire à l'ingratitude. C'est même son principal mérite. Le lieutenant Hyvernaud lisait aussi Montaigne. Cela ajoutait à son réconfort.

Né en 1902, il avait jusqu'alors

### HISTOIRES LITTÉRAIRES

par François Bott

# « N'oublie pas de m'écrire... »



Georges Hyvernaud par Bérénice Cleeve

«l'Ivrogne » et « l'Emmerdeur » sives, en tenent compte des champions de l'«insignifiance» lui tout seul », déclarait-il en évoquant le second de ces person-

« Quelque chose va nous mésarriver », disait joliment le grandpère de Georges Hyvernaud. Ce quelque chose méeemiva sans que le France le comprît vraiment. Feit prisonnier per les Allemands dans un faubourg de Lille, le lieutenant Hyvernaud fut emmené en Poméranie pour y ser de drôles de vacances...

EAN GIONO et Jean Guéhenno

les deux officiers qui le comman- interruptions. Il v faut de la perdèrent successivement. Cea sévérance quand on reste séparé l'un de l'autre par les contraintes firent « comprendre Flaubert et de la géographie et per les son horreur des imbéciles ». manières de vivre ou de penser. « C'est Bouvard et Pécuchet à lui Nés en 1890 et 1895, Guéhenno et Giono avaient deux traits communs. Ils sortaient de ce qui s'appelait encore le peuple, et ils avaient servi dans l'infanterie, en 1914. Servir quoi ou servir à quoi ? Ils se le demandeient l'un et l'autre. Le premier était le fils du cordonnier de Fougères et le second, le fils du cordonnier de Manosque. Mais ils n'aimaient pas le même peuple. La famille de Guéhenno, le normelien, c'était le Front populaire et le République des professeurs. se sont écrit de 1928 à La famille de Giono, l'autodi-Georges Hyverneud sumomma 1969. Trente annéee de mis- dacte, c'étsit les paysans de

Haute-Provence, Guéhenno fréquentait la société littéraire parisienne, et Giono n'éprouvait pas la nécessité de la connaître. Dans la géographie sentimentale, les kilomètras ne se comptent pas. Pour Giono, le « voyageur immobile ». Fougères et Paris étaient fort éloignés de Manosque. Pas moins que le Groenland. De là, sans doute, la nature purement épistoleira de cette amitié. Car les deux hommes se rencontrèrent seulamant cinq fois, de 1929 à 1932. Ensuite, ils aa contentèrent de s'écrire. La littérature est une personne étrange. Elle préfère la séparation et l'ab-

Guéhenno et Giono commencèrent de correspondre lorsque le second fit éditer Colline chez Grasset. Il remercia Guéhenno de l'encourager dana sa besogne et de le soustraire aux « mauvais conseils de la lassitude ». Il invita l'autre Jean à venir « s'asseoir » sous son « grand tilleul » de Manosque. Guéhenno se rendrait à cette invitation au cours de l'été 1930, mais il ne ferait que passer. Il errivait à Giono de regretter l'éternel éloignement de cet ami, qui fumait la pipe comme lui. « Non, je ne vous oublie pas, direit-il. Ét bian souvent, s'il avait suffi d'une petite course pour aller chez vous, et m'eeseoir dans le fauteuil, et prendre le tabac, bourrer la pipe et fumer avec vous, ça se serait

Les deux Jean avaient gardé la haine de la guerre. Leur pacifisme les rapprochalt. En juillet 1934, Guéhenno fut enthousiasmé par le texte que Giono evait écrit pour le vingtième anniversaire de

1914. Dès lors, ils décidèrent de se tutover. L'homme de Manosque fut heureux de cette intimité, mais, dans sa réponse, il fit cette étrange remarque : « Je suis de plus en plus persuadé que la vie seule compte, et de plus en plus je perds le goût de ma propre

L'Histoire allait assombrir les relations des deux Jean. Redoutant le péril nazi, Guéhenno se détourna du pacifisme, tandis que Giono continuait de défendre les mêmes idées. Ils eurent des mots acrimonieux, et, de la fin de 1937 à la fin de 1939, ils oublièrent (presque) de s'écrire. Ce fut encore le silence durant l'Occupation, et leur correspondance ne reprit vraiment qu'eprès la guerre. Giono avait alors modéré les ressentiments qu'il éprouva à la Libération, quand on le soupconna d'avoir eu des sympathies pour le régime de Vichy.

Par la suite, les deux Jean s'appliquèrent à conjurer l'oubli. La sagesse qui procède des illusions perdues les ferait se retrouver. « On vieillit, cher vieux », dirait Guéhenno, le 26 décembre 1968. Et l'eutre répliquerait : « On vieillit oui, mais pourquoi pas ?» Giono ellait mourir en 1970, à Menosque naturellement. Et Guéhenno le rejoindrait en 1978. S'écrivent-ils encore?

(1) Mots d'amour. Lenres passion es, réuntes par Danielle Volle, Lanès, 220 p. 99 F.

12) La Peau et les Os, Ed. du Scorn 1949; Le Wagon à vaches, Denvel, 1953 Ces titres ont été repris dans les Œuvres complètes (4 tomes, Ramsay, 1985-1987). pelons que Georges Hyvernaud est mort

▶ Signalons également la Cor respondance de George Sand avec Champfleury (Du réalisme, édition établie et présentée par Luc Abélès, Ed. des Cendres, 108 p.) et celle de Guillaume Apollinaire avec Jean Cocteau et Michel Décaudin, Ed. Jean-Michel Place, 144 p., 130 F.)

Les jeux de miroirs sophistiqués de Michel Orcel

LA LUNETTE DE STENDHAL de Michel Orcel. Grasset, 210 p., 85 F.

Ce jeune homme à l'air neïf. qui e pour mooture une mule blanche dont l'oreille gauche est ornée de grelots, c'est Jouan. Ou Jean, ou Giovanni, «comme on voudra, l'histoire qu'on va lire se déroulant dans un monde en proie à une sorie de schizophrénie linguistique, où l'usage officiel du toscan et la pratique locole du français alternent ovec le nissard ». Flanqué de son valet Pascalin, Jouan se rend eo 1790 à Sospel, petite ville proveoçale très antique, où l'oo doit de l'argent à son père, issu d'uoe misèrable noblesse de cloche ». Et l'abeille qui pique Jouao - en hiver, est-ce bien vraisemblable? se demaode le narrateur - pré-sage l'amour que celui-ci oe va pas tarder à découvrir.

Cct homme jeune qui, eo 1990, parcourt sur sa moto l'arrière pays niçois, est le roman-cier débutant qui projette d'écrire, sous le patronage de Goethe, Geutier et Giono, un roman d'apprentissage. A Nice, à la bibliothèque de Cessole, il a engrangé uoe documentation hétéroclite, sachant pontant qu'il veut avant tout « plier o (soo) reve la matière des temps enfuis ». Chapitre après chapitre, le récit de ses propres aventures



Michel Orcel : rémioiscences littéraires.

alterne ovec les extraits du roman qu'il est en train d'écrire. Et à deux siècles de distance, les analogies s'imposeot. Doués d'une même ambition noocbalante, le romancier et soo personnage se voieot coofier, l'uo par un haut fonctioooaire ioquiétant, l'autre par uo chanoine macbiavélique, des missions de renseignement « un peu infames ».

L'arrivée dans le roman d'une troupe de comédiens italieos exquise « présence absente ». Mais «fracture» l'équilibre entre fictioo ce romancier débutant, dont la

et réalité. Lorsque la malle-poste de Turin s'arrête à Sospel, apparaît une jeune semme gracieuse et vive. aux yeux extraordinairement noirs, et que vient de piquer une abeille : Giuditta, Elle précède la troupe, qui vient de dooner, avaot le Carème, quelques représeotations. Et le narrateur, de romancier « pré-dateur » qu'il était, devient proie, amoureux de son héroice de papier qui, légère, pulpeuse, s'anime d'une vie autonome, d'une

« lorgnette » ouvre « dans un monde sublime », oublic son roman lorsqu'il rencontre dans sa vraic vie une autre Giuditta aux yeux noirs, une acrobate de cirque, impulsive, imprevisible, dans les bras de laquelle il entrevoit «l'autre vie », qu'il espère depuis toujours. « Je n'ecris pas un roman. j'ècris le rècit d'un roman qui s'est subrepticement glisse dans la vie » dit le narrateur, voulant ainsi mootrer que le « rècl » semble plus in vraisembleble que l'illusion romanesque. Traversée de séparations et d'embûches, la passion du narrateur et de sa Giuditta sera aussi obsolue que précaire.,

Réminisceoces littéraires, emprunts, détours, mise en abyme : on se perd un peu dans ces jeux de miroirs séduisants et sophistiques. Il y a pourtant en erriére-plan, la présence magnifique et tangible de la Provence. Le véritable «axc» du livre est la route de Nice à Turin, sur laquelle le narrateur et ses personnages-ne cessent de cheminer, découvrant dans une clarté piquante les villages perchés, les collines couronnées de pins. Sospel, Lentisque, Malaussène, le col de Braus : audelà des fictions entremêlées s'impose, et c'est la plus incontestable réussite du livre, la beauté lumineuse d'un paysage chargé d'His-

Monique Petillon

# La fête et la mort

Revoici « Fortune de France », les aventures à la cour du bon roi Henri : derrière les badinages, le drame sanglant s'annonce...

LA VOLTE DES **VERTUGADINS** 

de Robert Merle. Ed. de Follois, 508 p., 148 F.

pas été entièrement rassasié par les six volumes de Fortune de France et que cette Volte des verlugadins n'ait d'autre objet que de satisfaire une petite faim ou le gout d'un revenez-y qui ont pu lui rester d'une pourtant abondante repue. Et de fait, revoici tous nos persoonages familiers - ou leurs descendants - toujours aussi hauts en couleur, amateurs de bonne chère et de tétins rebondis, avec cette tonalité périgourdioe venue du narrateur-mémorialiste pour relever encore la sauce déjà très allègre des aventures à la cour du

boo roi Henri. L'iotention de Robert Merle va plus loin. Lui-même explique, en avant-propos, qu'il eut le sentiment, après avois achevé Fortune de France, d'avoir «été trop opti-miste» en présectant l'édit de Nantes « comme la victoire de la liberté et l'aube d'une ère nouvelle » dans laquelle la Fraoce allait désormais jouir en toute paix et sérénité de sa croissaote prospérite.

Et de fait, c'est bien dans ce climat que s'oovre ce gros livre, presque uniquement occupé, dans ses premiers chapitres, des futilites et des badinages d'une cour sur laquelle Henri IV règne en monarque eussi tolérant qu'en-joué et porté sur le gentil sexe. L'exemple venant de haot, les amours se font et se défont, on parle désormais beaucoup moins d'épees que d'alcoves et les assauts oe se livrent plus contre des citadelles mais contre des cottes qui ne demandeot souvent

gu'à s'ouvrir. Dans ce décor, où Robert Merle charge peut-être un peu la note de la futilité, se joue pourtant uoe partie politique majeure, décisive pour le pays et le régime.

Henri IV est, dans les derniéres années de sa vie, le premier roi de France à exercer un pouvoir aussi absolu, la toute-puissance du sceptre s'affirmant sur tous les plans et ne souffrant aucune résistance - du moins déclarée. Brève expérience dont le véritable béritier sera Louis le Quetorzième, mais un demi-siècle plus tard et après

quelles épreuves i C'est daos la plénitude de cet absolutisme, au plus brillant des fêtes et des chasses, que se dessine déjà un borizoo de meurtres et de guerres. Cela est suggéré par toucbes successives, de plus eo plus frequentes, comme autant d'avertissements que le drame, en fait, approche et qu'il sera san-

> « Son insufférable arrogance »

D'abord parce que les princes -Soissoo, Condé... - supportent très mai «ce petit César» dont ils n'imaginaient pas qu'il « porterait si loin son insufférable arro-gance». S'ils subissent son autorité, c'est contraints et forcés -Henri IV s'est montré sans aucune faiblesse oi indulgence pour les comploteurs, - mais sans pour autant renoncer à prendre un jour leur revanche.

Et puis il y a le « parli espagnol», regroupé autour de la reine, cette italienne de Marie de Médicis doot la fidélité au roi est d'autant plus reletive que les maîtresses de ce dernier oe se comptent plus et qui accueille eo conséquence autour d'elle, avec les Concini et autres, tous ceux que dérangent et la montée en puissance du royaume par rapport à ses voisios européeos et l'hé-ritage libéral de l'édit de Nantes.

C'est de là que vient le danger priocipal. Edit ou pas, protestants et catholiques se supportent mal entre eux, les plaies des guerres de religion sont mal cicatrisées et l'on soupçonne Henri - non sans quelque raisoo - de ne s'être

Le Grand Prix de L'ACADÉMIE EUROPÉENNE DU LIVRE

récompense chaque année l'auteur, de préférence encore inconnu,

Romans - Nouvelles - Essais - Poésie - Théâtre
sont publiées et diffusées eprès établissement d'un contra de par la loi du
11 Mars 1957 sur la propriée Hitteraire et bénéficient d'une véritable

promotion auprès de tous les médias :

Radio - Télévision - Presse - Jury Littéraires

Les manuscrits sont à acresser à L'ACADÉMIE EUROPÉENNE DU LIVRE-ÉDITEUR

17, rue de Gaillée - 75116 PARIS - Tel.: (1) 47 80 11 98

converti au catholicisme que du bout des lévres, de rester buguenot de cœur et de prendre systématiquement la défense et le parti de l'Église réformée. Ce qui va permettre aux

alliances entre ces différents e mis du roi de se oouer tout à fait, c'est l'amalgame progressif eotre ce pouvoir absolu qu'il a reussi à établir - objectif déclaré - et l'accusatioo de « tyrannie » - qui a le don de mettre Henri en fureur. Et pour cause, car c'est précisément à partir de cette notion de «tyrannie» que se justifiera fioalemeot celle de « tyranoicide» qui armera, un jour de mai 1610, le bras de Ravaillac. Est-ce parce qu'il ne savait que trop bien s'être lui-même designé comme le seul homme à abattre que le monarque eut, dit-oo, le

pressentiment de sa mort pro-

Le récit est superbe, attachant, même s'il fait, à notre sens, la part un peu trop belle à l'humeur, o combien volage, d'uo prince que la préparation, minutieuse et coûteuse, d'une guerre jugée inévitable occupait au moins autant que la course au cotillon. Il y aura une suite, laisse enteodre Robert Merle. On s'en régale à l'avance.

Alain Jacob

 Signalons en outre la reprise du livre de Robert Merle le Propre de l'homme dans le Livre de poche (nº 6933); une réflexion en forme de romen perue en 1989 aux Editions de Fallois sur ce qui separe l'humain de l'enimal.

### Portrait de l'artiste en sculpteur

L'AMOUR ÉPOUSE SA NUIT

de Renè-Jean Clot. Grasset, 288 p., 100 F.

«Longtemps, il s'était persuadé d'êrre un ertiste. L'était-il? Comment le savoir? [...] La véritable artiate ne paut pas savoir qu'il an est un. Soli-tuda. Chagrin. Haina pour ceux qui ne doutent de rian s'affirment des artistes...»

Est-il artiste? Peintre ou écrivain? A soixante-dix-huit ans, René-Jean Clot n'e pes répondu à ces questions. Et sana doute n'y répondra-t-il jemeie, tant la doute, l'axigence, le hentise parelysanta de le médiocrité, l'invhent à se garder das certitudes, Comma Fleuret, le personnege centrel de son darnier roman, il hait clas renommées, les hiérerchies, le gloire aux joues vermeilles, toutes choses tellement à l'aise dans le com-

marce des biens tarrastres... . Pourtant, lorsqua, dens les ennéas trenta, Rané-Jaca Clot quitta l'Algérie de son enfance, Peris l'eccuaille evac chaleur Mex Jacob, Jules Supervialla, Jaan Peulhan, deviennent ses amia littérairas, et son pramiar livre, le Noir de la Vigne [1948] ast « salué comma un événemente. Mals, au miliau des années soixente, l'écrivain cesse d'écrire, le peintre détruit sas toiles, et il feut attandra 1984 pour que paraisse un nou-vaau roman, un Amour interdit, bientôt suivi de trois autras (1) dont l'Enfant halluciné, prix Ranaudot 1987.

C'ast ce créateur tourmanté, assoiffé d'absolu qui a'avenca, à paine mesqué, dans l'Amour épousa sa nuit. Darrière la per-sonnage da Fleurat, sculpteur solitaire qua « le mutisma da l'abstraction consola du quotidien s, il y a comma un autoportreit à la Rambrandt : l'imaga d'un vieil homma pauvra, en habits usés, et qui pose sur le monda le regard inquiet at désvivra, Fleuret est un artiste raté, pour autant qua l'on nomma nsi « caux qui n'ont pas réussi à s'établir aux yeux des autres comme aux leurs. »

Et c'ast paut-êtra pour cela qu'il décide soudainement, à l'automne da sa vie, da se lancer dans l'édification d'une folle sculpture : una berqua funéraire, un mausoléa, un singuliar tombeau à le gloire de se femme morte, bref, una œuvre ultime et grandiose dans lequelle il jet tara sas demières forcas et qui lui parmettra peut-être de mourir délivré, en paix evac sa

B E A U X

famme, evec eon art, evec

Meie la vérité des visagee sculptés ouvre comme une blassure dans l'entourage da l'artiste. Bientôt, l'œuvra tourmenta, oppresse, obsède tout ceux qui l'aperçoivent. Les fils da Fleurat revoiant laur mère viventa, leur enfence perdue, laur père qui, pour l'amour da son art, les rendeit si malheureux... Bientos, le tension devient insupportable, comme si cet assemblage de bois et de plâtre révélait à checun das pans enfouis de son existence.

La construction du romen reflète admirablement la montée d'une lente esphyxie. Fleuret lui-même sa laisse submerger par les interrogations : «En vou-lant faire l'éloge de sa famme, n'e-r-il réussi qu'à servir son ambition d'ertiste?» Lui, la voleur da beauté, voleur de feu, quel engrenege fatal e-t-il déclenché? Quelle malédiction? Autour de Fleuret s'expriment la rencœur at la heine. Il n'est guère qua Bruno, le jeuna handi-cepé mental, qua la sculptura enchenta. Troublenta et silencieuse connivence antre l'artista at le fou i Peu à peu, le roman se déplece vers ces réglons troubles que Rané-Jaan Clot affectionna : vara les frontières incartaines entre la reison at la folia, entre le vérité at le meneonge, aux confins inquiétants du bien at du mai...

Par son thèma, l'Amour épousa sa nuit évoque un roman paru en 1949, Fantômes au solail (2), dens laquel un manuisiar, révant da davenir artista, construisait une œuvre d'art, une sorte de barque funéraire qui deviendreit son tombeau. On trouvalt là, déjà, ce goût du fantastique, la racharche de l'hallucination dens l'art, at cette habilaté à débusquer, derrière l'apparenca da la banalité, la présanca du mal, da l'absurdité, de la mort. Rané-Jaan Clot, da son propra aveu, n'a jamais eu le goût des histoiras facilas, c'est ca qui fait la forca da sas livres. Son écritura sculptée

dépouilée, charche avant tout à captar at à restituer l'assentiel « Ja ne ma soucie pas da reconter una histoire », expliquait-il i y a plus de trente ans, «c'est à ia portée du premiar marchand de tissu; ja suis surtout un poète; j'assaia da recharchar l'eau courante dens son rulssellament. » L'Amour épousa sa nuit est blan l'œuvra d'un

Florence Noiville

(1) Tous publies aux Editions Grasset. (2) Gallimard, 1949.

### Les débuts éclatants de Dominique Rolin

Suite de la page 15

Albao et Ludegarde haïssent semblablement leur père et chérissent leur petite sœur Barbe. Au cours du mariage de l'eînée, Polenka, vouée à perpétuer la racc. Ludegarde est importunée par Ramage, vieil ami peintre de son père. Encouragé par l'ivresse, Ramage la harcèle et prend le pritexte d'un portrait de la petito Barbe pour attirer à lui Ludegarde. Mais Ludegarde, comme son frère, ne rêve que de partir, errer, aller n'importe où dans un monde sans

Négligeant de ramener sa petite sœur, elle est responsable de sa mort : la fillette est écrasée en revenant seule à la maison. Cette mort, sacrifice symbolique de l'enfance, est ce qui va d'une part libérer Ludegarde et Alban et de l'autre les faire buter contre la fatalité. Ludegarde ccde à Ramage. Alban l'insulte ct fuit. Dans sa fugue, il tente de se réconcilier avec son enfance en retrouvant une jeune fille, déjà rencontree lorsqu'il avait fait, plus jeune, l'école buissonnière. Mais le germe des Tord est persistent et toute résistance parait vaine.

Les personnages qui tournent autour de ce noyau familial et mortifère, les amoureux de ce couple

inséparable que forment le frère et le sœur, sont des témoins impuissants ou des victimes contaminées par le même mal qui les ronge.

Il n'y a pas de lyrisme chez la jeune Dominique Rolin et il n'y en aura jamais. Mais il n'y a pas encore la crudité, la férocité, ou leur compensation, la jubilation consciente de l'écrivain, qui caractériseront les livres à venir. Souvent les premiers romans ont le ton définitif et visionnaire d'une œuvre de la grande maturité. Celui-ci ne dément pas cette règle presque générale, avec, en supplément, une impeccable rigueur de construction, signe d'un durable talent.

René de Ceccatty



### Le Maroc déchaîna l'imaginaire des plus grands peintres.

our la première fois, cette extraordinaire convergence de regards et d'inspiration est offerte dans un même ouvrage. Une étude brillante due à Maurice Arama, auteur précédemment du Maroc de Delacroix, Prix Elie Faure 1987. 141 biographies levent le voile sur l'œuvre et le parcours d'artistes parfois méconnus, parfois oubliés.

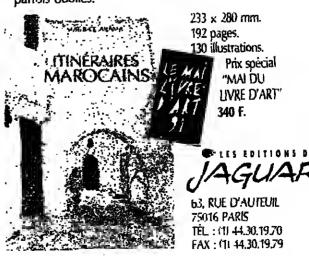

week white a THE PARTY OF THE P CONTRACTOR OF THE RESERVE OF THE PARTY OF THE The Address of the State of the P. Sept Married Street, San Land E WARMING ME W. No Specialization -

THE WAY THE

sen Marcart (200

A CHAPTER CONT.

A CAPPER COME

n a schulder erere Mar of Paper actions

A C 277 117 Figure 44 Carrieration

A STATE OF THE STA

THE OU SEN LIFE THE RESTREET

AL PROPERTY OF THE PARTY MARKET ( STOP AT 1) (

A SECTION OF STREET

A SECTION OF THE PROPERTY OF T

and the state of the state of

A Carrier Comme

**发展于 网络八维 (19)** 网络马克·

the the property of the same

4. A STREET AND HOLY HOUSE

DE POPULATION OF RESERVE

to see dies. Cost is seen

leger allerante et debraten .

A STATE OF BUILDING TO

THE PARTY COUNTY A TOUR OF

IS THE CHARLEST COUNTY IN THE ...

MATERIAL PROPERTY ALAST CO. C. C.

E surrieur Ratester mi

SE SEE SCORE CHIEFTIAN TO

THE PART INTEREST CARD SEE THE

A Charles with the second of the

morning that standar boards the de-

BEAR EXERTS OF CONTROL IN

serious occi i fat percuent :

WAR DAY FREE CONTRACT SHIP CO.

AND THE PROPERTY OF THE PROPER

management de clus, en forte-

A THE WAR ST. CONSUMER OF

WHEN THE WAS THE TO SEED IN

t yes anagistates at the said

BETTER THE TOPPER CHERRY VI TO

on rooms on one in it comes to आहे अवस्थित केलने हैं प्राप्त कर है।

FOR THE SHE CHARLES IN

1914 fr. ..

THE HATTHE

(3.3) "A" "41

THE CAPE

**建筑建筑是一个** 

END THE

1000

-

7-7-4

1.47

Brief Of Their, Tangers, is not to

Marketon pour derme de troit

THE REPORT OF THE SALE HELD ...

FE SE SECTION OF THE PARTY OF

harte der at charling A

stated about he are a visit in

CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE

and the latter are: DE MARIE BANGO

Market State of the second

FIR 1975

Le FAIT FRANÇAIS dans le monde LES MOISSONS DE LA FRANCITÉ

igue française : 43 metions), 250 p., 98 F.

MARTINOT DE PREUIL 49560 NUEIL-SUR-LAYON



Tous les mois, un dossier consacré à un auteur ou à un mouvement

et l'actualité littéraire en France et à l'étranger

MAI 1991 - N- 289

#### LES ÉNERVÉS DE LA BELLE ÉPOQUE

Léon Bloy. Georges Courteline. Félix Fénéon. Joris-Karl Huysmans. Jean Lorrain. Pierre Loti. Pierre Louys. Octave Mirbeau. Le Sâr Péladan. Rachilde. Mane de Régnier, Jean de Tinan.

Supplement LES ÉCRIVAINS VOYAGEURS ESCALE À SAINT-MALO

Chez votre marchand de journaux : 28 F

### OFFRE SPECIALE

6 numéros : 108 F. thez sur la liste cl-spré

- le grand chambardement Littérature chinoise
- Georges Bataille Littérature et mélancolie
- Stefan Zweig
   50 ans de poésie française
   Le rôle des intellectuels Federico Garcia Lorca
- Flaubert et ses héritiers
- crivains arabes aujourd'hu C Ecrits intimes
  C André Breton
- Les écrivains de Prague
  Les suicidés de la littérature
  Gilles Deleuze
  La Révolution française.
- histoire et idéologie Jorge Luis Borges
- ☐ Albert Cohen
- Umberto Eco
  URSS la perestroika dans les
- C Littératures allemandes
- Les passions fatales
  Les frères Goncourt

magazine

40, rue des Saints-Pères 75007 Paris. Tél. : 45-44-14-61

### - LA VIE DU LIVRE -

Livres anciens

**PROVINCES** DE FRANCE

2 catalogues par an Librairie GUÉNÉGAUD 10, rue de l'Odéon 75006 Paris

Tél.: 43-26-07-91

Vincennes

#### à l'occasion de la paretion de una roman « COYOTE ATTEND » TONY HILLERMAN

sera présent à la librairie MILLEPAGES le Samedi 4 mai, de 16 heures à 19 heures

174, rue de Forstenay Tél.: 43-28-04-15

### LA VIE DU LANGAGE par Denis Slakta

Les plus belles inventions lève « l'absente de

ANS le fatras des inven-tions humaines, il arrive

que le pire avoisine le meil-

leur : la brouetre, les pre-

servatifs, les démocraties populaires, le semoir à cinq socs, la résurrection des morts, les bas,

la fourchette, le fil à couper le

beurre, le Figaro, la poudre de riz, l'écriture, la grammaire, etc. Mais,

en qualité comme en influence, rien ne paraît égaler l'invention des religions et des dieux.

Malgre les apparences, il n'est

pas impossible de mettre un peu d'ordre ici et là. Dans l'Histoire

Invention de l'écriture et nais-

avoir linguistique.

maire : contre toute raison.

tleuve : le bac (2). »

c'est faire disparaître ; dissoudre.

FORMALISME ET HISTOIRE

par C. Depretto-Genty. L'Age d'homme, 260 p., 180 F.

prises avec l'omnipotent Léviathan

de l'Etat communiste; l'émigra-

tion, la déportation ou, au

contraire, la mise au service du

pouvoir et la poursuite d'une bril-lante carrière. Mais il faut voir que

LITTÉRAIRE

de Iouri Tynianov.

Traduit du russe

Les poèmes védiques le recon-

Christ: « Les dieux niment l'oc-

sent l'orthodoxie et l'absurdité en

tout bouguet ... L'interdit était d'autant plus fort que la relation entre le mot et l'individu, entre le nom et le nommé, était présentée comme « essentielle » ; et necessoire ».

sance de la grammaire se sont Quelle faiblesse, si développées de conserve. A priori, un tel constat ne devrait soulever ni inquiétude ni spéculations infipouvait, comme Victor Hugo, vagabonder d'Inésille à quelnies. L'ennui, c'est que les plus belles inventions se laissent souques noms en vent séduire par d'étranges courants qui les font changer d'erre. Un peu partout, comme on voit «n»; « Comme elle nvait la résille, dans l'Histoire des idées linguisti- D'obord lo rime ques, les dieux et leurs serviteurs hésito. / Ce devait zélés eurent tôt fait d'accaparer être inésille. / Mais dans l'Histoire des idées linguistic'étoit l'écriture et d'assujettir la gramnon, Pépita. »

A U vrai, toutes les religions tiennaissaient, hien avant Jésus nent dur comme fer au réalisme qui perculte. » Il suffit, en effet, qu'une religion surgisse pour que s'impomet, croit-on, noms oux choses même temps que l'obscurité et le une fols pour

toutes ». Cest ainsi Tout le monde sait, d'expérience qu'en Chine Maître Mo dut s'iocliet depuis toujours, que le mot « tigre » n'a pas de griffes; que reconnaître un tigre ne dispense pas d'apprendre et de reconnaître le mot « tigre ». En Chine, vers ner devant le philosophe Dong dont l'œuvre majeure, Abondante Rosèe des printemps et des automnes, n'est pas, hélas ! un récit érotique, mais représente l'ot 480 avant notre ère, Maître Mo thodoxie consuctence, « qui rap-pelle le réalisme de la Grèce expliquait donc en tonte quiétude que « les noms sont comme des anclenne » aussi bien que le « réaligres peints (c'est-à-dire de pales et lisme grossier » combattu en lode. imporfaites références oux par Saharasvamin : « S'il y nvoit une relotion du mot ovec l'objet, être, le poète Giorgio Caproni (1912-1990) dit le réel autrement, dans une autre tradition, et dans alors par l'énoncé des mois « couteau » et « friandises » on ourait lo bouche tour à tour fendue et remun href poème : « Les mats. Certes./ Ils dissolvent l'objet./ Comme la brume les arbres/ Et le

Le triomphe du confucianisme, lié à d'autres inventions comme le système des examens d'Etat. On comprend pourquoi il était « découragea l'analyse linguistique pendant près de deux mille ans. » interdit aux Hébreux de connaître le vrai nom du vrai Dieu, donné

En un mot : pour développer seulement comme une suite de une grammaire, c'est-à-dire un savoir sur la langue, il faut aban-donner la théologie, de theos, qui consonnes, YHWH : nommer, L'homme aurait donc le pouvoir signifie «dieu»; puis libérer les dieux eux-mêmes, les «laisser coude tout dissoudre, de tout dire, sauf le nom de Dieu. Songez qu'il



rir». Rien de plus simple puisque les dicux, par nature, ont la bougeotte - comme Socrate le prouve à Hermogene, par l'étymologie : «Je crois que les premiers habitants de la Grèce ne reconnaissaient d'autres dieux... que le Soleil, lo Lune, lo Terre, les astres, le ciel. En les voyant tous se mouvoir et courir sans arrêt, ils les appelerent de courir (thein) ». (Cratyle, 397 d). A mesure que les dieux indifférents reprenuent leur course, de graves problèmes finissent « en pur et simple radotage », à ce que dit Diogène d'Oenoanda (IIe siècle). Pour l'amour de l'humanité, le sage fit aussi graver dans la pierre un résumé de la doctrioe d'Epicure, que Lucrèce dans lo Nature des choses avait mise en musique. Et comme mus par une

haroque. Et voici, dans la traduction de Jean-François Peyret, quelques la première étant que « les dieux n'y sont pour rien .. C'est ainsi que «lo nature controignit les hommes/ o émettre les sons variés de la langue,/

et l'utilité créa les nams des choses ». Et un peu plus loin: «Si les animoux prives de parole/ Sont, par la diversité des sensations,/ Contraints à emettre des sons varies,/ N'est-il pas naturel / O combien plus noturel,/ Que les hommes olent pu désigner/ Par des sons diffèrents des objets diffèrents?»

Dès lors, l'invenpermettre de distin-

confuse » des animaux et la voix humaioe, qu'oo dit «articulée». Et, dans un livre passioonant (4), le philosophe Giorgio Agamben poursuit: «Si nous demandans alors en quoi consiste cette articula-tion caractéristique de la voix humaine, il apparait que vox arti-culata signifie simplement vox quae scribi potest, voix susceptible d'être écrite.»

La grammaire constitue alors son objet propre, abstrait : la langue, grace à un autre découpage qui suspend les relations entre les parties de l'énoncé, en juxtaposant les signes. Aristote explicite ainsi cette possibilité de « devenir grammairien » : « Pormi les choses que I'on dit, certaines se disent suivant une connexion; d'outres sons connexion. D'une part on dit suivont une connexinn: l'homme court, l'homme vainc; d'autre part on dit sans connexion : homme, certaioe urgence, Jean Jourdheuil et Jean-François Peyret représenbœuf, court, vainc. » Et voici le taient il y a peu (3) les moments commentaire de Giorgio Agam-

ben : le premier cas vise « le discours humoin cancret ». la PAROLE; tandis que le « dire sans connexion » définit la LAN-GUE, premier objet du savoir grammatical.

Tous les chapitres de l'Histoire des idées linguistiques confirment ces analyses. Partout, avec l'ecriture, « ce qui apparaît en premier, ce sont des listes de mnts » (Sylvain Auroux). Veut-on quelques exemples? Les Egyptions recensent des mots non autochtones; les Babyloniens dressent des listes de mots « trois millénnires nonnt nntre ère " : au Ve siècle, Protagoras constitue un « lexique » des mots difficiles rencontrès dans Homère, etc.

POUR commaître la suite de l'histoire, lisez donc ce livre parfaitement accessible, remarquable d'intelligence et de rigueur. Uo dernier conseil encore : ne confondez pas cet ouvrage avec l'Histoire de la linguistique, de Bertil Malmberg (5).

Au demeurant, il s'agit d'un livre drôle qui devrait être relu avant d'être lu. La fantaisie la plus désarmante règne alentour. L'orthographe des ooms propres peut enfio varier : Débordes dans le texte, Françoise apparaît en Desbordes dans la note (p. 65). Les Epicuriens devienneot Epicureens (p. 63), par hédonisme sans donte; et Aulu-Gelle, qui se croyait assimilé, se retrouve en Aulus Gellius (p. 81). On apprend au passage que le vieil Héraclite s'est use à chercher «l'identité des contresens » (p. 56). Outre que les bonheurs d'expression comme « le théorème de Pythagore du carré de l'hypoténuse » sont constants, la pensée est toujours surprenante : « Socrate passa to plus grande partie de son temps dans les rues et les gymnases à discuter »; si bien qu'il s'attira, chose étrange, « de lu sym-pathie mais oussi de l'hostilité ». D'évidence, ce bel ouvrage «a toutes les chances d'attirer l'intérêt d'un public intellectuel ».

(1) Sous la direction de Sylvain Aurou-Histoire des Idées linguistiques, T. 1. Pierre Mardaga, Bruxelles,

(2) Giorgio Caproni. «Les mots» dans le Mur de la terre. Traduit de l'italien par Phi-lippe Renard et Bernard Simeone. Ed. Mau-(3) Lucrèce, la Nature des choses (qui fut

mis en scène par Jean Jourdheuil et Jean-François Peyret). 14) Giorgio Agamben, Enfance et histoire. Traduit de l'italien par Yves Hersant.

(5) Bertil Malmberg. Histoire de la lin-

uistique, de Sumer à Saussure. PUF a Fon-uncatai », 198 F.

# La théorie et la nécessité

Iouri Tynianov, un formaliste russe qui dut se réfugier dans le roman historique pendant le stalinisme

la majorité ne se situe pas dans ces extrêmes : elle est plutôt du côté de l'adaptation partielle, du compromis laborieux, du louvoiement et du masque; elle est dans les mille et une solutions intermédiaires, quotidiennement réinventées. La hiographie des formalistes russes, les hrillants critiques litté-raires qui occupaient le devant de L'histoire de l'intelligentsia russe à l'époque soviétique reste encore la scène au lendernain de la révoluà écrire. On connaît hien le cadre tion, illustre éloquemment ces tragénéral, les formes extrêmes que

giques nécessités

prend le destin des individus aux Quand on relit aujourd'hui les formalistes, c'est mnins leur formalisme qui frappe que la diver-sité et l'éclat de leurs talents. Ils ont tous de nombreuses cordes à leur arc, et ils réunissent facilement des compétences qui nous paraissent incompatibles. Chklovski, Eikhenbaum, Jakobson, Tynianov, pour ne nommer que les personnalités les plus marquantes du groupe, ne connaissent pas la contradiction entre bistoire et spéculations abstraites ; ce sont des théoriciens de la littérature et du langage, mais aussi des érudits passionnés, amoureux de détails

> Tynianov, dont on traduit aujourd'hui une sélection d'études sur la littérature (1), était incontestablement l'une des têtes les plus théoriques du mouvement ; mais son professeur préféré, à l'univer-sité de Petersbourg, était le biblio-graphe et érudit Venguerov plutôt qu'un philosophe ou un esthéticien. Il n'y a pas non plus de séparation entre théorie et pratique :

par Tzvetan Todorov milieu des poètes et pratiquent eux-mêmes l'écriture créatrice (Umberto Eco est, en ce sens, hien dans leur tradition). Tynianov, encore lui, ne se contente pas d'être à la fois théoricien et historien (sa grande spécialité est la poésie du temps de Pouchkine); il écrit de plus des romans historiques qui connaissent un vif succès, des scénarios de films, et il traduit en russe la poésie de Heine!

#### La grande glaciation

Puis vient la grande glaciation de 1929-1930. Auparavant, on attaquait le groupe formaliste; maintenant, il est stigmatisé, dissout, interdit. Que deviennent ses membres? Certains ont déjà émi-gré; d'autres seront réprimés, déportes ou exécutés. Mais il y a aussi ceux qui restent, qui accep-tent de changer, tnut en restant, paradoxalement, fidèles à euxmêmes. Ils le font en renonçant à l'écriture assertive, celle qui exprime des opinions, et en ne préservant qu'une partie de leurs acti-vilés; ils deviennent purs érudits ou purs romanciers, écrivant de préférence des romans bistoriques ou de la littérature pour enfants. Ils seront brimés, maltraités, persé-

cutés, mais ils survivront. Tynianov se réfugie dans le roman historique. Il faut dire qu'il a entièrement rénové le genre. Autour de lui, on pratique la bio-

sauce fictive, on les rend plus faciles à digérer pour le lecteur. Tynianov, lui, se sert de la fiction comme d'un instrument exploratoire : là où l'histoire est impuissante, il cherche à découvrir la vérité par la voie de l'imagination. De plus, l'éloignement dans le temps lui permet d'évoquer les problèmes contemporains sans suhir la censure : l'absurdité hureaucrique et l'élimination de l'individu, dans le Lieutenant Kijé, la survie du libéral en régime conservateur, dans in Mart de Vazir-Moukhtor (2). Pourtant, Tynianov souffre de cette limitation et note dans ses carnets : « Je veux commencer une autre vie : ne plus écrire de romans... »

Ce qui protége Tynianov de la répression, c'est aussi sa maladie : curieusement, l'Etat communiste choisit de ne pas rivaliser avec les virus : c'est ainsi que Bakhtine, un autre talent extraordinaire, sera sauve des camps par son osteo-myélite et l'amputation d'une jambe. Tynianov est atteint par la sciérose en plaques dès 1926, alors qu'il a trente-deux ans ; il en mourra en 1943. La maladie lui permet de rester chez lui, entouré de sa famille et de ses livres, « Il a la farce d'un hamme malade et fier », dit l'un de ses amis,

Mais, délivrance politique, la maladie le réduit à la débilité phy-sique. Les crises se succèdent, de plus en plus rapprochées. « M7 santé n'est pas très », écrit-il laco-niquement à Chklovski en 1928, ration entre théorie et pratique: graphie romancée: on prend à niquement à Chklovski en 1928. Ces savants penseurs vivent nu l'histoire les faits et, à l'aide d'une D'abord se sont les jambes qui

lachent, ensuite les bras ; parfois il perd la vue, d'autres fois la mémoire. Pourtant il essaie toujours de terminer son roman sur Pouchkine, même s'il lui arrive de réécrire à l'identique des chapitres déià existants. Chklovski lui rend visite à l'hôpital, quelques semaines avant sa mort : A parait paralysé et inconscient : mais, si l'on prononce le nom de Pouchkine, il se réveille peu à peu, et commence à réciter des vers ; ensuite il reconnaît son interlocuteur et redevient capable de parler de tout.

« Les causes de la maladie, écrivait quelques années plus tôt Tynianov, sergient les chocs asychi-

 Qui s'ajoute à le Vers lui-même, 10/18, 1977. (2) Disponible en poche la Folio », Gal-



count ver manuscrits à

LA PENSEE UNIVERSELLE 115 bonderwerd RICHARD LENGTR
75540 PARIS CEDEX /1
Tel. (11-4) 57 74 74
Contrat 6571 to Paris Del in 64 de la 6

# Comment fut réunie la Terre

Un an avant le cinquième centenaire du périple de Christophe Colomb Jean Favier nous offre un voyage en grandes découvertes. Encyclopédique et indispensable

LES GRANDES DÉCOUVERTES D'Alexandre à Magellan de Jeon Favier.

Fayard, 620 p., 160 F.

Il faut se méfier des anniversaires. Le boobeur des uns fait le malheur des autres. Sous les compliments obligés, on devine les arrière-pensées, les blessures intimes, les jalousies rentrées et les vicilles rancœurs. Ainsi sans doute de celui que l'on s'apprête à fêter, en 1992, des deux côtés de l'Atlantique, ce cinquième centenaire de l'insensé périple du Génois Cristoforo Colombo qui, parti le 3 août 1492 du port de Palos, eu sudouest de l'Espagne, vaincra enfin l'Ocean, cette mer des ténebres qui terrorisait les marins depuis l'Antiquité, pour accoster, le 12 octobre, à Guanahani, petite île caraîbe baptisée par l'amiral des Indes San Salvador, aujourd'hui Watling aux

De colloques onusiens en réunions interministérielles, de chantiers sévillans en comités mexicains, Europe et Amérique se preparent donc à sêter leur rencontre. Est-il événement plus ambigu et contradictoire, à double sioon triple fond? Comment faire la part juste entre le croisement de deux mondes et la sonmission de l'nn par l'autre? Entre le ravissement des découvreurs persuadés d'être parvenus aux portes du Paradis et l'ancantissement des fascinantes civilisations précolombiennes qui suivra? Les premières ébauches du mythe du «bon sauvage» et la course effrénée en métal jaune? Le courage des audacieux qui ne reculent devant aucun secret terrestre et le désespoir des Africains arrachés par la traite à leurs dieux?

Course Service

100 mm

TENNOTE '2

東 大大学 ラー・

CONTRACTOR OF

possible is the

THE PROPERTY AND A

The second second

THE BEAT OF THE

#### Brassages, . mélanges et échanges

L'événement n'eo est pas moins là, unique, fondateur, décisif. Pendant qu'avec diplomatie les maîtres de cérémonie s'efforcent de définir une célébration qui comme ce moment inout où l'homme e entrevu la finitude de a Terre, cet instant sans pareil où l'humanité est enfio entrée dans l'ère planéteire. Pour s'en convaincre, il o'est sans doute pas meilleur guide que Jean Favier. Encyclopédiques et risoureuses, ses Grandes Décauvertes nous proposent uo extraordinaire voyage dans l'es-

pace et le temps. Le parti pris du directeur géné-ral des Archives de France est en effet celui de «la longue durée des cheminements et des approches». de cette «dynamique aux longues racines» dans laquelle s'inscrivent les «grandes découvertes», selon la terminologie discutée des manuels scolaires - il s'agit évidemment de la découverte per l'Europe d'un monde qui ne l'avait pas attendue. Mélant «l'histoire d'une construction intellectuelle plus que millénoire, celle d'une conjoncture séculaire et celle d'une audoce de quelques années », son récit brasse toutes les approches et quitte è contrarier notre appétit de légendes et de rêves, s'en tient aux données les plus récentes, les plus précises et recoupées.

Il entraîne ainsi le lecteur dans une cavelcade étourdissante où se succèdent brassages, mélanges et échanges. Brassages des peuples d'abord : des escales phéniciennes en Méditerranée aux conquêtes d'Alexandre le Grand qui engendrent a l'espace discontinu», des pérégrinations du Certhaginois Hannon, qui, au cioquième siècle avant J.-C. dejà, double le cap Vert, à l'impérielisme romain qui se moque des distances, de l'arrivee des Barbares en Occident à partir de 450 eux pèlerinages de Compostelle, des Croisades et de la confrontation eroissante avec l'islam à la fascination pour Timur Lang, cet empereur turco-mongol francise en « Tamerian », maître de l'Asie du Sud-Ouest et fervent musulman.

Remue-ménage des techniques ensuite. Comment ne pas être séduit par cette Espagne dite des trois religions où les savants ebrétiens, arabes et juiss ébauchent un savoir universel. La cartographie s'affine. De simple représentation graphique des ports et des côtes, codification du savoir empirique des marins, elle se risque à une vue d'ensemble du monde connu,

couronoée en 1460 - Colomb e alors neuf ans - par la mappe-monde du Vénitien fra Mauro. Au treizième siècle, le navigation est révolutioonée par l'iovention du gouvernail axial - le gouvernail d'étambot - alors même que naît la rose des vents avec le perfec-

d'exploration, conçus pour l'aller et le retour, que sont les caravelles. Echanges économiques enfin. dans une synthèse plus ardue qui permet de saisir les causes objectives de cette course à l'or qui animera les découvertes : une Europe, riche en argent mais pauvre en or, dont le développement est « freine par la quasi-stagnation de la masse monétaire » et dont l'expansion, parce qu'elle se fait dans l'insuffisance monétaire, ne peut que se tourner vers les routes de l'or.

tionnement de la boussole par l'in-

troductioo du pivot. Vicodroot

ensuite, dans les chantiers navals

du sud du Portugal, ces vaisseaux

Par conscience professionnelle, l'historien traque le mythe et ses illusions - et Jean Fevier n'y deroge pas qui n'est guère tendre pour Marco Polo, ce « temoin d'occasion ». ce « vantard » qui fait l'intéressant mais qui n'en a pas moins passé vingt-quatre ans au fin fond de l'Asie. Il est cependant force de reconnaître la part agissante de l'imaginaire et du merveilleux qui, en s'emparant des esprits, pousse les bommes en avant et force ainsi le réel. N'ou-

bliant aucune des sagas qui feront rêver les marins de l'Atlantique-Nord, Jean Favier nous remémore donc les légendes complémentaires du prêtre Jean et du grand khan.

#### Accélération et rupture

Le Moyen Age finissant espère de ce souverain mongol une entente qui permettrait de prendre en tenaille les Arabes. Ne le dit-on pas sensible aux doctrines chrétiennes? La rumeur s'ensiera à mesure que se fermeot les portes de la Chioe, retombée dans un superbe isolement sous les Ming. Quant au prêtre Jean, improbable descendant des rois mages, sa lettre apocryphe, en circulation à par-tir de 1160, alimente le rêve d'une chrétienté perdue, fointaine et meilleure, ee royaume idyllique des «Indes» qu'on émissaire portugais, parti en 1487, pensera avoir trouvé en Ethiopia, auprès du roi des Rois, au point de s'y installer et de devenir l'amant de le régente.

Pas de Colomb sans tout cet héritage. C'est la leçon de l'historien, qui présère insister sur les continuités. Reste qu'il y eut bien saut, accélération et rupture. Des mésaventures du Génois, loué puis déchu, au périple dit de Magellan, dont en 1522 l'expédition achève sans ce dernier, tué eux Philippines, le premier tour du monde, en passant par Vasco de Gama qui

dant pour natre plaisir, sur un rythme plus apaisé. Sans doute aurait-on apprécié

en 1497-1498 ouvre la route de

l'est. contaurnant l'Afrique, Jean

Favier clot sa fresque en s'y ettar-

une mise en scène plus systématique du siècle qui produisit ces hommes d'aventure, ce vrai-faux siècle qui s'étend de 1450 à 1550 et où bascule le monde. Car les continuités sont parfois trompeuses. Il y eut bien éclipse, sous la laurde chape du dagme chrétien, du savair antique. Il faudra mille ans pour que l'on redécouvre le Géographie de Ptolémée, ce savant de l'Alexandrie du deuxième siècle. Et des siècles pour que la doctrine admette enfin ee que les Anciens avaient déjà supposé, à savair que la Terre est ronde.

\* Pour la connaissance du mande naturel, le Moyen Age n'a rien înventé», écrit justement Favier. Encore fallait-il redécouvrir les connaissances d'hier. C'est cet emballement qui fascine, où l'invention typographique de Gutenberg précède de peu la naissance de Colamb, où se succèdent la prise de Constantinople par les Turcs et la fin des royaume maures en Espagne, où le découvreur de l'Amérique est contempo-rain de Léonard de Vinci et de Machiavel. Un mouvement paradoxal, où se mêlent, dans l'ambiguité de la modernité, progrès et «régrès». La clôture de l'Europe chrétienne, sanctionnée par l'expulsion des juifs d'Espagne - en 1492, la même année que le départ

de Colomb. - s'accompagne de l'ouverture vers l'au-delà des mers. L'esprit religieux des conquêtes, confinant au mysticisme chez Colomb, va de pair avec l'autonomisation de l'Etat-nation, préambule à l'émergence d'une pensée laïque. La découverte de la pluralité des mondes n'empêchera pas la quête d'une unité forcée et dominée, où l'Europe se taillera la part belle.

Pour que cele soit, il falfait aussi un soupçon de hesard - el Jean vier ne l'oublie pas. Il nous entendre le rumeur des ports, cette autodidactie des marins qui se parlent de mondes entrevus, s'enseignent les mystères des vents et des courants, débrouillent d'expérience les énigmes océanes. Alors, le lecteur se prend à partager le vertige des découvreurs, cette ivresse qu'exprimait un Colamb littéraire, celui de Paul Claudel : « C'est moi qui ai été envoyé pour réunir la

#### Edwy Plenel

> Signalons d'autre part la parution de deux ouvrages ége-lament liés eu siècle des grandes découvertes : Le Premier Tour du monde de Magellan, de Antonio Pigafetta, Tellendier, collection in-Texts. 343 p., 109 F. et Bartolomé de Las Cases, de la colonisation à le défense des Indiens, de Fran-cis Orhant. Les Editions ouvrières, 150 p., 78 F.

### Mâles florentins

La récession du statut de la femme à Florence pendant la Renaissance

LA MAISON ET LE NOM Stratégies et rituals dans l'Italie de la Renaissance de Christiane Klapisch-Zuber. Ed. de l'École des houses études en sciences sociales, 393 p., 260 F.

« A Flarence, les hommes sont et font les meisons. Le mot casa désigne, aux quatorzième et quinzième siècles, la maisan maiérielle, le logement d'une unité domestique... mais aussi l'ensemble des ancêtres maris et des membres vivants du lignage, de tous ceux qui sont porleurs d'un même sang et d'un même nom, qui revendiquent un ancêtre cammun, héros éponyme dant le groupe a hérité san identité... Les femmes sont des hâtes passagers des case, ces maisons matérielles et symboliques. » Telle est le thèse qui sous-tend les quinze erticles parus de 1976 à 1988, heureusement réunis aujour-d'hui par leur auteur en un livre

sans complaisance. A la base de ces recherches, un ensemble de sources unique. A Florence, en effet, les hommes ont écrit de nombreux « Livres de famille », ces Ricordanze où ils couchent par écrit les comptes, les expériences utiles (aux hommes), les dots, les achats, les partages, les décès, les mariages, les nais-sances... Bref, tout ce qui fait le quotidien des personnes et des biens qui composent la maison, Mais ce quotidien, ils cherchent à l'intégrer dans une mémoire plus longue des porteurs du nom, « selon ce qu'ont dit les anciens », remontant à l'acte fondateur du groupe de parenté. L'antiquité de la famille, bien qu'elle ne soit jamais très haute (cent-vingt à cent-cinquante ens le plus sou-vent), sert à justifier la revendicatioo d'une part du pouvoir politique et sa transmission à l'intérieur de cette famille. Seuls comptent le lignage (masculin) et le repérage précis des héritiers males, les femmes ne faisant qu'entrer et sor-

Ces livres sont écrits non pas pour un public, mais à l'usage interne de la famille. Ils sont une source ethnographique de premier ordre. C'est ainsi que les explaite Christiane Klapisch-Zuber. Elle s'intéresse en particulier aux stratégies du nom, transmis par les hommes, ceux-ci se désignent par une série de deux ou trois prénoms qui sont ceux de deux ou trois générations (Giovanni di Bortoloineo di Bernardo). Au bepteme, c'est le père qui nomme l'enfant, ehoisissant toujours son premier prénom dans la lignée paternelle. Ce faisant, il « refait » souvent un oncle ou un frère défunt, réactivant ainsi a chaque génération les noms de la branche paternelle aux dépens de ceux de la branche

Contrairement à ce qu'on observe en France ou en Angleterre à le même époque, les parrains ne nomment pas et ne transmettent pas leurs noms à leurs filleuls. S'ils jouent un rôle important à Florence, e'est par leur nombre, souvent trois, voire quatre ou cinq parrains pour un enfant. Ces parrains sont pris en dehors de la parenté charnelle, de façon à créer autour de la famille une véritable clientéle de compères.

Ces pratiques d'hypermasculinité se heurtent à l'autarité de l'Eglise. Cette demière s'efforce en effet d'affirmer le cansentement mutuel des époux et l'égalité des parentés maternelle et paternelle, de promouvoir aussi un couple parrain-marraine. Elle s'efforce de mettre en place un rituel du mariage. Or, dans ce domaine des rites d'allience, étudiés sous divers aspects par l'auteur, les Florentins se montrent très négligents à l'égard de la bénédiction religieuse. Le mariage reste une suite d'actes juridiques conclus devant notaire.

Plus forte à Florence qu'ailleurs. le patrilinéarité semble bien avoir entraîné une récession du stetut juridique et social de la femme, en privilégiant la dot et les formes contractuelles des rituels. Elle retarde « l'émergence d'une image du couple et du ménage sondes sur la danotian réciproque et la cammunauté librement consentie ». Christiane Klapisch-Zuber apporte une enalyse renouvelée du sens de la dot, du trousseau et de la corbeille de le mariée, montrant comment, jusque dans son corps et les excès de sa parure, « lo semme n'est pas seulement la vitrine de son mari; elle est le support d'une rivalité entre deux groupes de parenté concurrents faisant valoir leurs droits sur les richesses qui lui sont attachées ».

La prééminence des mâles florentins s'exprime même dans le choix de la nourrice pour l'allaitement des tout jeunes enfants. C'est le père qui choisit celle qui don-nera son fait en échange de son argent. Nous sommes pourtant à l'époque où moralistes, médeeins et prédicateurs insistent sur le fait que la mère, en alfaitant son enfant, continue à le facooner, à enraciner en lui ses propres qualités. Mais puisque dans la pratique des Floreotins seules compt valeurs du lignage (masculin), il est logique que ce soit l'homme qui choisisse avec soin une naurrice. veillant ainsi à l'heureuse transmission des qualités héritées de sa lignée. C'est fui aussi qui danne des maîtres aux garçons pour leur enseigner l'écriture, les filles restant confinées au domestique, exclues des écritures, de celles des livres de comptes et de ricordi de

Rarement recueil d'articles n'aura donné l'impression d'unité qui se dégage de celui-ci. Ce sont bien quinze chapitres d'une même recherche qui nous sont proposés, appuyes sur une riche bibliographie englo-saxonne et italienne et nourris d'interrogations anthropologiques : ils portent à un point proche de la perfection une des plus fécondes orientations de l'historiographic française.

Michel Sot

# Le corps et l'esprit

HISTOIRE DES MŒURS tome II

sous la direction de Jean Poirier. « Encyclopédie de la Plétade ». Gallimard, 1 660 p., 430 F jusqu'au 30 juin, 480 F ensuite.

Le premier volume de cette

Histoire des mœurs monumentale, paru l'hiver dernier ( « le Monde des livres » du 2 novembre 1990], portait sur les raistions de l'homme evec le temps, l'espace et le nature. Le troisième volume, qui sera disponible à l'automne, traiters des thèmes et des systèmes culturels. Le dauxiàme porte un titre un pau trop vague, Modes er modèles, pour qu'on n'y discerne pas une certaine gane du chef d'orchastre Jean Poirier à trouver un principe unificateur à la pertition magistrale, mais joyeusement polymorphe, qu'il la présence au monde »; l'essai

diriga. Disons, pour simplifier à l'extrême, qu'il est surtout question ici des manifestations humeines qui mettent en jeu lee relations du corps evec ce qu'on eppellere, faute de mieux, l'esprit : les émotions, l'intelligence, la egciebilité, les sentiments, le conscience de soi et des autres.

Le cedre d'un court erticle serait trop étroit pour donner ne serah-ce qu'un sommaire de ce volume, tout eusei savant, aussi niche et aussi excitant que le premier. Il feut dane puiser un peu au haserd dans cette caverne d'Ali Baba pour en signaler quelquee joyeux : l'étude d'André Carénine eur la symbalique du bres et de la mein : celle de Simone Clepier-Valladon sur le rire, qui bet en brèche les interprétetions al limitetives et si tristes de Freud ou de Bergson et qui rend eu « propre de l'homine » sa grandeur at san mystère : « la qualité joyeuse de

Lepierre sur les hiérerchies socieles; l'esquisse melicieuse de Claude Gaigneber eutour de la questian: « Y e-t-il un scre sexuel pour l'anthropologue? », que le même euteur feit suivre d'un panorama aussi peu ecadé-mique de l'histoire des pratiques superstitieuses; ou encore les cent pages de Jean Servier sur l'hiatoire des idéologies, qui débouchent sur une analyse lumineuse de la crise de la civilisation occidentale.

revigorant de Jeen-William

Un seul bémoi au concert de louengee qui mérite d'eccompagner cette entreprise éditoriala importante : les petites erreurs matérielles, les fautes d'impressian, les caquilles qui subsistent. Certee, la correction d'un manuscrit d'una telle teille et d'une telle densité est périlleuse. mais un livre de cette ampleur et de cette qualité mérite une finitian parfaite.

Pierre Lepape





### L'Amérique de Ford

UNE SAISON ARDENTE (Wildlife)

de Richard Ford. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Marie-Odile Fostier-Masek. Editions de l'Olivier, 219 p.,

Quend un feu de forêt ambrese les collines de Provence ou de Corse, ce sont des eeeencee qui e'envolent ; lee êtres, eux, ont depuis longtemps dieparu de cee especes restreints qui servent de tem-pons provisoiree à la croissance exponentielle du béton. Quand l'incendie s'ettaque eux immen-eitée du Montene, dee nurs flambent comme des torches eu sommet des erbres où ils ont cru trouver un refuge, des élans effolée vegebondent dens les rues et les hommes, débaussolés, luttent pour préserver le part le plus sauvege de leur exietence. Hammee et bêtee sont bouleversés, cer ce qui n'est pour nous qu'un eccident de civilisation prand, au sein de la Wild Life, l'importence d'un coup parté eu cœus même du

Vaincre les flammes revient à dien de l'héritege divin, et si Jerry, le pare du narrateur dans Une saison erdente (Wildife), le dernier romen de Richard Ford, abendonne femme et enfant pour s'improviset pompler ama-teur, c'est qu'il pressent que, dene « une Amérique privée d'Histoire » (Salmen Rushdie), le nature est blen le seule trace du passé qui veille encore le peine d'une bataille.

Au début du livre, injustement eccusé de vnl, Jerry perd son empini. Résigné, il sombre dans une déprime réveuse jusqu'à ce que la rumeur du feu le submerge comme un eppel irrésisti-ble. Il feut qu'il y eille. Le feu provoque lee hommes au cnmbat et les femmes déleissées, sans illusion sur les à-côtés du symbole, les eccusent de chercher à cnucher avec des

L'ebsence de Jerry ne dure que trale jaurs meie, pour se femme Jeenette, elle est le signe d'un ebendon définitif. Comme si l'amout était impuissant à rivaliser evec cette force qui pousse son homme vers les dengers de la Vie sauvage, elle se met à boire, se déteche de son fils Joe et prend un emant. Se vie chenge sens qu'elle bouge, immobile, elle constete les événements sans parvenir à leur donner un sens : « Je suis effreyée de devenir quelqu'un d'autre... », dit-elle à eon fils. « On e plus de chancee de se feire avoir per les événements que par les gens. J'en eais quelque choee. »

Trimballée de ville en ville au hesard dee jabe de Jerry, elle

eemble evnir atteint une sorte de frantière, une ligne imaginaira au-delè de lequelle l'effondrement l'ettend. Comme l'élan chaesé par le feu, elle erre dans les décombree du brasier.

C'eet Joe le nerrateur de l'histoire. Il e eeize ans et ei ses parents ne comprennent pee vraiment ce qui leur errive, ses chences de e'v retrouver ennt encore plue minces. Il sst « dans les limbes, empêtré dans les soucie d'autrui, evec [ees seule soucis pour guide ». Mais, euesi inconforteble que puisse être cette situation, elle ne semble pee engendrer de souf-

Les pereonneges de Richard Ford ne snuffrent pas, ils sont eimplement épuieés, presque exsangues. Ile contemplent leurs petitee viee du heut de leurs petits rêves, de leurs petites désillusions, Bien plus hautaine qu'il n'y paraît, îls leissent les epperences gliseer eur eux avec un détachement compereble, quoique moine ebetrait, à celui du Meursault de Camus.

> « Un livre subtil »

L'univers de Ford est feit de gens ordinaires qui, après nous evoir fait croire qu'ils pouvaient se satisfeire d'un destin extraordinaire, nous jouent le trut de simplement continuer à vivre. Des gens qui caressent l'existence comme on caresse un chat : distreitement et dene le eene du poil, ils fuient les passinns, évitent de penser à l'evenit et se recueillent dens l'Instant cnmme on eselete au déroulement d'un film.

Richard Ford est un écrivein

extrêmement américain. Une snrte de Merk Twein ou de Kernuec déberraseé dee orlpeeux et des néceeeités du bonds sans projets, ne revendiquent aucune épeieeeur. Qu'lle snient en mouvement ou entre deux voyages, ils viennent toujours d'eilleurs et traversent les eepeces de l'Amérique sane chercher à les comblet, ni même à les occuper. Ils erpentent leur peys et découvrent, sens surprise, qu'il est vide. Ils éteignent le lumière en pertant et les lieux qu'lls viennent de quitter cessent eussitôt

Comme l'écrit Selmen Rush die, « Uns saison erdente est le livre subtil d'un écrivain subtil ». Atténué comme peut l'être le souvenir d'une vieille douleur, il se treverse plutôt qu'il ne se lit et feit penser à ces œuvree impressionnistes dant le eens s'effirme avec le recul-

Patrick Raynal

# Les maximes de Somerset Maugham

Les leçons de sagesse d'un Anglais qui n'était ni un homme du dix-neuvième siècle ni un moderne, ni un contemporain

THE SUMMING UP

de W. Somerset Mougham Traduit de l'anglais par Paul Couturiau et Sabine Delottre. Préface d'Hector Bianciotti. Editions du Rochet, 356 p., 140 F.

Pour un écrivain trop illustre et dant la prose a été défigurée par les plus beaux visages de Hollywood, Broadwey et West End, comme ce fut le cas de Somerset Meughem, la postérité est une aventure acrobatique qui s'exerce souvent aux dépens de celui qui la recherebe ou qui la craint. Or evec ses deux tivres de Mémnires, A Writer's Natebook (1) paru en 1948, et celui que l'nn découvre en traductinn française, The Summing up, entérieur de dix ans, et dont l'éditeur français a choisi de ne pas traduire le titre, comme pour mieux enfermer Maugham dans les habitudes de paresse des scénaristes - mégnt enugeoyant oux lévres et verre de whisky posé sur la tablette de mnntage, - il est certain que Maugham (« Môm », s'il vnus plaît), s'est assuré nn siège peu banal au pantbéon des

Sens doute conscient d'un malentendu qui démndait sa prose, son théâtre, ses nouvelles au fil des ans, cet homme au pbysique ingrat, né à Paris le 25 janvier 1874 dans un milieu cosmopolite anglais assez furtuné, et qui ne sut écrire et bégayer en anglais qu'une fois complétement nrpbelin avant d'être formé par les public schools de Canterbury (nù s'affirme une passion pour Goetbe et Schopenhauer), puis, des études médicales à l'hôpital pireront Liza, son premier roman, cet étrange caméléon coiffé d'un panama, donc, a réussi à organiser sa mue, à l'insu de ses contemporains et de leurs descendants.

Si la littérature, au prix de quelques effarts, peut réveiller des esprits trop repus, avec Somerset Maugham elle suscite une firme de criminalité qu'aucune école n'aurait l'intelligence de prescrire. Ainsi est-il possible - comme l'a démnntré P.D. James, le plus fin limier actuel des lettres britenniques - de passer d'un couloir d'bôpital au divan d'une carrière littéraire, evec palmes, recensions viscérales et, de temps en temps, quelques ressorts usés qui explosent au postérieur de l'artiste. Ainsi rien n'interdirait de danner une comédie de boulevard, après avnir joué au médecin légiste, puis d'écrire, sur le tard, un jnurnel ou bien un valume de Mémoires. Somerset Maugham a



fait tnut cela. Et tant mieux pour lui. Sinnn rien, absolument rien de cette œuvre qui doit bien occuper, en bibliothèque, un bon métre linéaire, ne subsisterait. Aucune piéce, aucun enman, à peine une nouvelle.

Somerset Maugham, en effet, n'a pas seulement été ebusé par les studios de cinéma, qui n'ont jamais amélioré une œuvre, mais il s'est engourdi en dannant souvent l'impression (confirmée par l'euteur dans ses deux recueils de jnurnaux) qu'il subissait l'influence plus qu'il ne l'imposait. Parfnis ses unuvelles sont des clins d'œil lancés à Kipling, Stevenson ou Maupassant. Or de tnutes les influences qui déterminérent son ironie mardante, ce sont incontestablement les meilleurs essayistes anglais, Addison, Charles Lamb nu Hazlitt, sans oublier Oscar Wilde, qui nnt fnurni à Meugham sa meilleure veine : une prose réflexive et aphnristique.

Le dilemme de Somerset Maugham fut celui d'un écrivein enferré dans les ornières peu subtiles d'un réalisme alimentaire et qui soudain décnuvre - l'Angleterre l'ayant toujours intimidé - le génie de la clarté dens la littéra-

ture du dix-huitième siècle. «J'ni un esprit clair et logique, mais peu subtil et guère puissant », écrit-il dans The Summing up, après avoir reproché à Henry James d'avoir ignoré jusqu'à la syntaxe anglaise I Mais dans ces outrances polies et délicieuses, nn décèlera sans mal l'homme de lettres confessant ses premières tentatives dans une langue qui, au

> Pas fait pour la volupté

départ, n'était pas la sienne.

Fascine au début de sa carrière par le brin (et peut-être aussi les frasques) d'Oscar Wilde, l'auteur fait cette remarque : « Consterné par la pauvreté de man vocabulaire, je me readis ou British Museum muni d'un crayon et de papier. Je pris note des nams de bimux curieux, des nuances byzontines de vieux émaux, des sensotions subtiles se dégageant de cer-loines étoffes et j'élaborai des phrases savantes dans lesquelles les introduire. Par bonheur, je n'ni jamais en l'occasian de les employer; ces notes sont abandonnées dans un vieux carnet, à lo dis-

position de quiconque... » Sous cet humnur inédit perce l'assurance d'nn homme que la celébrité ennuie, comme un vieux candélebre terni : « Je passerais plus voluntiers un mois sur une ile déserte avec un veterinaire qu'nvec un premier ministre », dit-il sans sourciller. Ce livre, qu'il pensait être son testament, fourmille de petites pensées qui eussent réjnui La Rochefoucauld ou Chamfurt.

Evoquant la prose irréprochable de Swift, Maugham a ce commen-taire: «La perfection o cependant un grave défaut: elle peut générer l'ennui.» Somerset Maughem ne s'est pas risqué à appliquer la formule à sa vie car elle fut tout saut parfaite. Nntant evec regret qu'il n'était pas fait pour la valupté, il n'oublie pas nnn plus de s'interroger sur le sens d'une œuvre nu d'une existence qu'il estime, en partie, ratées. Un tel aveu ne manque pas de panache.

Et avec des accents stoïciens, Meugham avoue avoir envie de se précipiter vers la mort « comme vers les bras d'une moitresse». Maîtresse, gignlo napolitain nu faucbeuse, la mort est l'une des préoccupatinns constantes de ce livre qui voudrait être un testament alors qu'il n'est en vérité qu'une sorte de manuel de vie à l'usage des jeunes artistes; et comme le laisse entendre Hector Bianciotti dans sa préface. Maugham était un moraliste dont certaines des réflexinns visent bien plus baut que le bnn sens qu'elles expriment.

Ecrivant : « L'égnisme rend 'homme peu enclin à necepter l'absurdité de l'existence», Somerset Maugham montre certes qu'il a lu quelques philosophes, mais surtout qu'il a retenu leurs meilleures leçons de prudence. Cet Anglais n'était ni un hamme du dix-neuvième siècle, ni un derne, encore m contemporain. Il n'était d'aucun temps et de tnus. Et sa longévité presque abscènc (il est mort à l'âge de quatre-vingt-onze ans dans une ville de la Côte d'Azur) ne doit pas rendre superstitieux les lecteurs (ou les écrivains) qui n'ont pas encore rédigé leurs dernières voluntés.

Si, avec le concours du cber Oscar Wilde, nn dnit rappeler que « in sugesse vient souvent en hiver », no ne sanrait s'en contenter dans les mnments les plus incertains. C'est pourquoi il faut se hâter d'écrire ses Mémnires, quitte à se répéter, et laisser de côté, aussi bizarre que cela paraisse, l'essentiel, c'est-à-dire la

Gilles Barbedette

(1) Paru en français sous le titre Et mon fantôme en rit encore. Journal 1892-1944, Editions du Rocher (le Monde du

### Brodkey, le cauchemar des traducteurs

Rencontre avec un grand écrivain new-yorkais

**HISTOIRES SUR UN MODE** PRESQUE CLASSIQUE de Harold Brodkey. Traduit par Michel Lederer. Grasset, 333 p., 125 F.

Les admireteurs de Harold Brodkey sont des gens courtois, meis il n'empêche! L'envie de lui intenter un procés en rétention de chef-d'œuvre a dû les démenger plus d'une fois. Le grand écrivein new-yorkais, si peu connu en France, n'affirmet-il pas evec le plus redouteble sérieux qu'il joue de sa plume depuis l'âge de six ans? Pourtant, la part immergée de cette œuvre, que l'on sait chetoyente et profonde comme un lac de montagne, se résume à deux magnifiques recueils de nouvelles : Premier amour et aurres chagrins (1) et Histoires sur un inode presque classique.

« Enfant, je cachois mes textes. chez un amii, ofin que mon père ne les trouve pas, affirme Harold Brodkey. Mon père adoptif était ites possessif et me vouloit tout à . Meis eprès? L'habitude des écrits souterrains lui est epparemment restée, jointe à une

délicate ironie. Installé dans le bar d'un hôtel parisien, lnrs d'un récent séjour en France, il explique d'un air faussement innocent que « publier, c'est être un parleur, olors qu'ectire, c'est être un écouteur ». Et d'ajouter qu'il aurait aimé procéder eutremment, mais qu'il ne peut décidément faire qu'une chose à la fois.

Comme un enfant prie en faute, il se justifie d'un sourire. A New-York, mes nouvelles ont poru dons un livre ossez gros pour tuer quelqu'un! ». Ses premiéres victimes, en l'occurrence, furent les traducteurs, qui tombaient en cetalepsie au bnut de quelques chapitres. Cet auteur apparemment si limpide, dont les écrits se dégustent par longues gorgées, donne des sueurs froides à ceux qui transcrivent sa lengue. L'un des ses éditeurs allemende a ainsi «usé» deux personnes, la première ayant déclaré forfait pour dépression nerveuse. Un outre o décidé de mettre dix individus sur l'affaire et Grasset, l'éditeur français, choie son propre traducteur qui

souffre d'un ulcère à l'estomec. Tout comme sa langue se dérobe, Harold Brodkey e longtemps fui les regards et l'âge qui s'avance. « Je suis resté jeune longiemps, observe-t-il, mais i'ai commencé de vieillir lorsque j'oi été publié. » A soixante ans, pourrant, il parait evoir pris son parti, et au-delà, des mauvais tours du temps qui passe. « Ce fut un long voyage, dit-il et comme lorsque l'on tombe amou-reux : à lo fois beou, excitant et un peu horrible. »

Nanti d'une canne et d'un chapeau pour visiter Paris, il « surjoue » donc les grend-pères, avant de regagner sa maison des environs d'Albany, dans l'état de New-York, où il traveillera derrière l'une de ses soixante-quinze fenetres. Car Harold Brodkey semble décidé à secrifier le temps sur l'autel de la littérature. Son grand œuvre, qui s'intitulera Runaway Soul (L'Ame fugitive) serait, dit-on, en cours d'achèvement. Pas moins d'un petit millicr de pages, rédigées au cours des dix dernières années, sur le thème de l'amour dans un univers minė par le péché originel. Tremblez, traducteurs!

Raphaëlle Rérolle

(1) Publié en 1988 chez Grasset.

# Le lifting d'Agatha Christie

« Le Masque » publie une nouvelle traduction de tous les romans de la « reine du crime »

**CEUVRES COMPLÈTES** 

d'Agatho Christie. Librairie des Champs-Elysées, « l.e Masque ». Volume t : les anuées 20-25, 1306 p., 125 F.

Volume 2 : les années 26-30,

1268 p., 125 F.

Si les princes du crime sont légion, il n'y a qu'une seule reine, incontestée : Agatha Christic. Cnup de chance, nn vient de fêter son centenaire.

C'est l'occasion pour son éditeur français, « Le Masque », de rééditer, par tranche de six ou sept romans regroupés sous la célèbre couverture jaune, ses œuvres complètes. Les deux premicrs volumes (douze romans, done) viennent de paraître. L'année 1991 en verra quatre autres.

S'il ne s'agissait que de réédition, l'événement serait déjà notable. Regrouper dans se bibliothèque, pour la somme relativement modeste de 125 francs par volume, l'œuvre d'Agatha Christic, assortie de préfaces bien documentées de

Jacques Baudou, d'une bibliographie et d'une filmographie complète de Schléret, voilà de quni satisfaire les amateurs de crimes plus que parfaits.

Mais Michel Averlant, directeur du «Masque», et ses collaborateurs ont pris la décision courageuse de profiter de cette réédition paur feire retraduire tous les romans. Le créateur du « Masque », Albert Pigasse, comme la plupart de ses contemporains, ne parlait pas un mot d'anglais. Les traducteurs laissés à eux-mêmes prenaient evec le texte d'incroyebles liberrés. Les enciennes traductions sont en fait des adaptations : coupcs injustifiées, rajouts de descrip-tions, de dielogues entiers, et surtout contresens.

Coupes

et contresens Hélène Amalric, directrice littéraire du « Masque », cite, entre autres, le fin des Dix Petits Negres, longtemps incompréhensible dans la traduction française : nn apprenait qui était

l'assassin, meis, en aucun cas, on ne pnuveit deviner de quelle manière il s'y eteit pris pour mettre en scène son faux essassi-

Une pleiade de jeunes traducteurs, guidés par Michel Averlant et Hélène Amairic ont donc entrepris de défricher Agathe Christie comme une terre vierge, offrant du même coup au lecteur un plaisir renouvelé : dialogues vifs, réparties à l'emporte-pièce, rigueur dens les descriptions et les explications...

A tout seigneur tout honneur. Il était logique qu'Agatha Chris-tie profite la première de ce bain de jouvence. Les éditeurs du « Masque » n'en resteront pas là : Ruth Rendell, John Dickson Carr scront bientôt édités dans la même collection, une fois les anciennes traductions passées à la moulinette. On aimerait que le travail du « Masque » fasse tache d'huile. Quand donc les autres editeurs de littérature étrangère, policière ou non, se donnerontils les moyens de feire revoir les traductions de leurs classiques ?

Alexis Lecaye

· TRIME 中心美物種

· · · A SPECIAL TIME and the second second

تظم عاميدكه و سور - July 1988 1988 19-15

tas steves .....

one of Francis 200 in in the second second

- Line to market the based والمنافق وال

The production of the same

#### LIVRES • IDÉES ACTUALITÉS

# Tahar Ben Jelloun: la poésie et la guerre

Il y e prèa d'un quart de siècle. Taher Ben Jelloun fit aee débuts littéraires evec des poésies (Hommes sous linceul de silence, Ed. Atalantes, Casablanca). Depuis 1980, il n'avait pae écrit de poèmes. Le récent conflit dans le golfe Pereique durant, lequel, comme tant d'intellectuels erabea, Tehar Ben Jelloun a eouffert cruellement de son impuissence, lui e inepiré un long chant, la Remontée des candres, encore inédit, dont nous donnons de courts extraits.

#### La Remontée des cendres

Ce corpe qui fut un corpe ne fittnere plus le long du Tigre ou de Ramassé per une pelle qui ne se souviendre d'eucune douleur mis dann un sac en plastique noir, ce corps qui fut une âme, un nom et un visage retourne à la terre des sablee, détritus et abaence.

Ce corps qui fut un n're brûla à présent. Cendres emportées par le vent jusqu'eu fleuve.

merican stock

Commence of the contract of th

E Million and the Control of the Con

THE PARTY OF THE P

The Secretary

A STATE OF THE STA

E. Sand Law .

Market Will Salary

the state of the last

E service de la desire de

-

THE STREET

THE THEFT IS

THE PROPERTY OF THE PARTY OF

AND THE PARTY OF

Manager of the same

PARKET A GIVEN.

The same of the sa

harries and other

All spinisters a

the Ed. The minimal wife

Livery & un

Section Section

the same of the same of the same of the

the frequency and the

がおり TO ( ) 1 ....

the second second

THE ADDRESS OF THE

District 1945 . The

me description of

والمعالمة والمعالجة

Burn

Min State Land

A In all me.

DA MAN TON

Me de Manto

to prove the same

Salar Sa

Et l'eau les reçoit comme les restee de larmes heureuses. Cendres d'une mémoire où perle une pethe vie bien eimple, une vie sans histoire.

(...)

avec un jardin, une fontaine et quelques livres. Cendres d'un corps échappé à la fosse commune offertes à la tempête des sables,

Une voix monte d'un puits sec, elle vient d'un siècle très ancien quend Babylone était une prière.

Bandad n'a plus de ventre

A l'époque le monde ne pouveit mourir, les enfents disaient : le monde est souffrent meie il ne ve pas

elle e ouvert ses veines pour un peuple qui e falm sur le front le portrait du fossoyeur est indemne.

Pourquoi notre histoire est semée de défaites? Est-ce la débâcle des paroles? Une poussière blanche tombe sur le visage c'est un peu du ciel qui nous ferme les yeux.

O Gens du Bien I Vous qui parlez de dignité et de courage vous qui parlez comme des dictionnaires voua qui érigez la Loi et le Droit dites-nous ai nous sommee dignes sous terre corps et ames confondus sans dates.

(...)

### Les Rencontres de Fribourg

bien. Rien ne va plus », la rencontre franco-allemande d'écrivains qui a eu lieu à Fribourg-en-Brisgau du 23 au 25 avril tenteit de dépasser les frontières en réunissant pendant trois jours des euteurs de langue allemande et de langue française, eu moment même où s'ouvrait à Leipzig la première Foire du livre de l'Alle-megne réunifiée (I). Y partici-paient notemment des Allemands qui venaient surtout de l'ex-RDA: Brigitte Burmcister, Elke Erb, Bert Papenfus-Gorek; des Français, François-Régis Bastide. François Bon, Florence Deley, Jacques Roubaud, Michel Tour-nier, Georges-Arthur Godschmidt (né à Hambourg, qui écrit en français comme en allemand et qui vient justement de publier la Forêt interrompue); plusieurs écriveins suisses de langue allemande, tels Martin R. Dean (2), Jürg Lac-derach, Paul Nizon, qui vit à Paris, Erica Pedretti, née en Tchécoslovaquie, qui vit è Neuchâtel, Ilme Rakusa, slevisante née d'une mére hongroise ct d'un père slo-vène, qui vit à Zurich, et aussi la Hongroise Agota Kristof (le Grand Cahier), émigrée en Suisse depuis 1956 et devenue francophone.

مكنا من الاحل

Organisée par la ville de Fribourg et l'Institut français, sous le patronage du Haut Conseil cultu-rel franco-allemand, dans cette vieille cité du Heut-Rhin que s'étaient disputée eu cours des siè-cles les Habsbourg et la maison de Frence, cette manifestation renouait avec la tradition des colloques entre auteurs français et allemands pour tenter d'établir, avec une meilleure connaissance des littératures respectives, un débat sur les conditions et les thémes d'écriture dans la nouvelle Allemagne et l'Europe nouvelle. Et peut-être un forum permanent d'un «groupe de Fribourg»... Une rencontre avec des auteurs israéliens avait eu lieu l'an dernier.

« L'Europe et ses frontières ».. Sur le thème de ce débat sans réponse possible entre des auteurs qui étaient pour la plupart également traducteurs, on pourrait citer une réponse de Florence Delay, qui, en tant qu'écrivain, réclama « le droit de choistr [ses] frontières ». « Je suls là où je suis traduite. Il y o les frontières dont on sent les blessures et celles dont on ne sent pas les blessures. D'où l'importance du traducteur, à qui il oppartient d'abolir les frontlères. La présence, pour l'ouverture

Sous le titre oscillant « Tout va officielle, de M. Oskar Lafontaine temoignait de l'importance qu'il accordait à ces rencontres... à moins que le ministre-président de la Serre, charge des relations culturelles frenco-allemandes, n'ait voulu, eu lendemain d'une déseite politique de M. Kohl, commencer là sa campagne électorale. Ce qui ne fut pas favorablement percu par la presse locale. Et qui n'avait pas vraiment de rapport evec l'objet du colloque.

(1) "Tout va bien. Rien ne 14 plus ». Une publication bilingue présentant les participants, leur œuvre ainsi que des teates inédits (Editions Isele) est disponible à l'Institut français de Fribourg (Werdering II, 7800 Freiburg). (5 DM,

(2) Michael Lonsdale interprète les Jar-dins secrets, de Martin R. Dean (Galli-mard, 1985), au Centre culturel suissa, le jeudi 2 mai à 20 h 30 (38, rue des Francs-Bourgeois, Paris 3).

#### Mort de Charles Duits

Le poète, essayiste et romancicr Charles Duits est décêdé, le 4 avril. à l'age de soixante-six ans. Son livre André Bretan a-t-il dit passe?, veneit tout juste d'être réédité (« le Monde des livres » du 26 avril) par Meurice Nadeau, son éditeur de prédilec-

Né à Neuilly en 1925, d'un pére hollandais et d'une mère américaine, Charles Duits partit aux Etats-Unis en 1940. Sa rencontre avec André Breton, en 1942, à New-York, changea le cours de sa vie. Dès 1943-1944, il collabora aux revues Tropiques, VVV, Hémisphères et. après son retour en France, à Néon, Troisième Convoi et aux Lettres nouvelles, à partir de

Charles Duits a publié une dizaine d'ouvrages dont la Salive de l'éléphant (Losfeld, 1970) et les Miférables (Losfeld, 1972), deux érotiques d'une baute tenue littéraire, mais ses deux livres les plus importants sont le Poys de l'éclairement (Denoel/Lettres nouvelles, 1967) et lo Conscience démoniaque (Denoël/Lettres nouvelles, 1974) dans lesquels il relatait son approche et sa prati-

Pierre Drachline



Amiré JUILLARD TANDIS QUE

J'AGONISE de William FAULKNER



# LE VIN, **MEILLEUR AMI** DE VOTRE FORME? Le livre de Marie-Raine de Jaham et de Jacques Bontetan est un ouvrage de première utilité; il nous apprand à mieux connaître nos réactions vis-à-vis de notre alimentation, et a être a l'écoule de notre consument d'un ami; le vin. Marie-Reine de Jaham et Jacques Bordelais, sous le signe de la raison, désagent et une leçon salutaire, essayons d'être "bien dans, nour peur "pour evirere abus et dependance. Il faut les remercre pour ce térnograge plein de bon sens et de bonne humeur, ils nous parlent iet de notre bonheur de viver. -Professeur JACOUES PUISAIS

### EN VITRINE

#### HISTOIRE Ceux qui témoignent

du siècle

Qui d'entre nous ne connaît une de ces personnes nées avec le siècle, ou presque, et qui ont garde le souvenir non sculement des grands événements, mais eussi de ce qui, de décennie en décennie, nous a feit entrer dans ce qu'il est convenu d'appeler «les temps modernes»? Ce sont ces « Témoins » que fait parier Francis Kochert, eccompagnant leurs récits de photographies ou revivent images et émotions d'un

temps pas si éloigné. Tout e commencé, dit-il, par la rencontre d'Adrien Artsud, l'un des derniers survivants des défenseurs, en 1916, du fort de Vaux, pas très loin de Verdun. C'est de là qu'est née l'idée de ce tour de France, réalisé dans l'esprit des compagnons d'autrefois, qui donne la parole aux acteurs - le plus souvent inconnus - d'une Histoire au jour le jour qui a façonné nos générations. Le drame - Verdun, Auschwitz, le débarquement de 1944, le fin de l'Algérie française - côtoie le quotidien, ce qui ne s'est accomplique neu à peu comme la pli que peu à peu, comme la transformation du monde rural, de le mine, l'insteuration des

les ennées 60. « Kochert, écrit Jean Veutrin dans une vigoureuse préface, ne prend pas parti. Ne cherche pas à délivrer de message. C'est de sa sobre objectivité que noît le libre orbitre du lecteur. Ce dernier est ploce devant le fait accompli : à lui de choisir les voix qu'il préfère entendre. » A lire et à voir, pour la nostalgie et souvent l'émotion.

conges payés, et jusqu'au triomphe du rock à Dreuot dans

➤ Temoias du XX siècle, da fort de Vaox au Golf-Dronot, de Francis Kochert, Castermon, 120 p.,

#### **POÉSIE**

Martin des brumes

Yves Martin est, derrière son air patelin, un homme dangereux. Poète, nouvelliste et chroniqueur de lui-même, il a, en une quinzaine d'ouvrages pour la plupart introuvables eujour-d'hui, constitué une œuvre unique dans le peysege littéraire contemporain.

Aventurier du bitume parisien, « Robinson de la rue Marcadet », Yves Martin compose ses poèmes en merchant. Il a établi ses quartiers de poé-

sie dans le dix-huitième arron-dissement de Paris. Il en erpente les rues autant en flâneur qu'en

voyeur. En prose ou en vers, Yves Martin ne respecte aucune règle éteblie mais, s'il bouseule les formes, en insultant « ou hasard vivants et morts », c'est pour mieux faire passer la houle de ses mots. Cette folie qui habite ses poèmes et les rend si tendres sous les outrances. P. Dra.

► La mort est méconnaissable, d'Yves Martin, Table rase. Ecrits des Farges (BP 23 77241 Cesson celex), 142 p., 85 F.

➤ Testament zéro, d'Yves Mortin, Lo Bortavelle (les Grands Bois, les Bauleaux, n° 53 05000 Gap), 124 p., 75 f.

➤ Je n'ai ismeis su choisir. d'Yves Mortin, Lo Bortovelle, 46 p., 50 F.

Osvaldo Sorieno à la FNAC. -La FNAC organise, merdi 7 mai, une rencontre avec l'écrivain argentin Osvaldo Sorinno qui publie la Révolution des garilles chez Grassel (FNAC Etoile, à 17 h 30).

D Rectificatif. - Le livre de Jecques Givet dont nous avons rendu compte dans «le Monde des livres» du 26 ovril s'intitule lu Passerelle des émigrants (Stock), et non « des émigrés », comme nous l'avons indique par erreur.

### **EN POCHE**

Voyages, voyages...

Avec huit volumes, la Petite Bibliothèque Payot démarre en rafale une nouvelle collection, «Voyageurs», qui s'annonce - si l'on continue du même train - d'une très originale diversité (1). Car e'il s'egit toujours de «voyages», ce peut être à travers les terres mel connues de la planète - de Bornéo aux sources du Nil, - mais aussi dans le temps, en suivant corsaires, flibustiers, pirates et chercheurs d'or, au cœur des sociétés (les Russes, Chroniques japonaises), quand ces différents genres ne se mélangent pas, comma au fil de la Voie cruelle, récit d'un raid eutomobile en Afghanistan à la veille de le seconde guerre mondiale.

Beaucoup d'aventures, de souvenirs, de térnoignages, des traductions at des rééditions françaises. Autant de plongées, vécues comme en direct malgré le décelege des décennies sinon des eiècles, au coure desquelles la lecteur trouvere à découvrir et à appren-

(1) Les Russes, de Colin Thubron, traduit de l'anglais par Bernard Blanc, 391 p.; Aux sources du Nil, de R. Burton et J. Speke, 322 p.; Chroniques japonaises, de Nicolas Bouvier, 290 p.; Au cœur de Bornéo, de Redmond O'Hanlon, traduit de l'anglais per Gérard Piloquet, 290 p.; la Route de Silverado. En Calitomie au temps des chercheurs d'or, de R.L. Stevenson, traduit de l'anglais per Robert Pépin, 509 p.; Corsaire de la République, Voyages, aventures et combats, de Louis Garneray, 357 p.; les Pirates, forbans, filbustiers, boucaniers et autres gueux de mer, de Gilles Lapouge, 234 p.; le Voie cruelle, Deux fernmes, une Ford vers l'Afghanistan, d'Ella Maillart, 371 p.

tion de Raymond Girard et Maurice-Edgar Coindreeu, Mary McCarthy écrit dane sa préface (treduite per René Miche) : «Cette œuvre (...), mi-prose, mipoème, est une création d'une beauté, d'une originelité parfaites : offrant tout à la foie la symétrie, le singularité et la vérité morale. On peut y voir un objet de curiosité. Ce n'en eet pas moins une des plus grandes œuvres d'art de ce temps : le roman moderne que noue croyiona mort et qui n'était gu'endormi.»

• Tandis que le premier volume des œuvres complètes de La Fonteine (Febles et contes), dans l'édition de Jean-Pierre Collinet, sort dans la « Pléiede » et que les Fables sont en poche dans la collection sa préface.

 Du magnifique Feu pâle de «Folio» Gellimard − toujours Viadimir Nabokov, opportuné-ment reprie en « Folio » Galli-merd (nº 2252), dans le traduc-merd (nº 2252), dans le traduc-Amours de Psyché et de Cupidon est publié par le Livre de poche « Classique», evec une introduction, des commentairea et des notes de Michel Jesnneret. En outre, précise l'éditeur, cette édition « reproduit pour la première fois le texte dans sa version originale » (nº 6702). Le Pousse-pousse, de Lao

She, paraît en Livre de poche « Biblio» (nº 3155, traduit du chinoie par Frençois et Anne Cheng): un texte qui fait vivre un Pékin aujourd'hui disparu, eekui des ennées 20 et 30, avec son patit peuple, a ses métiers, ses petits trafics, sa langue savoureuse, ses misères et ses fêtes », écrit Anne Cheng dans

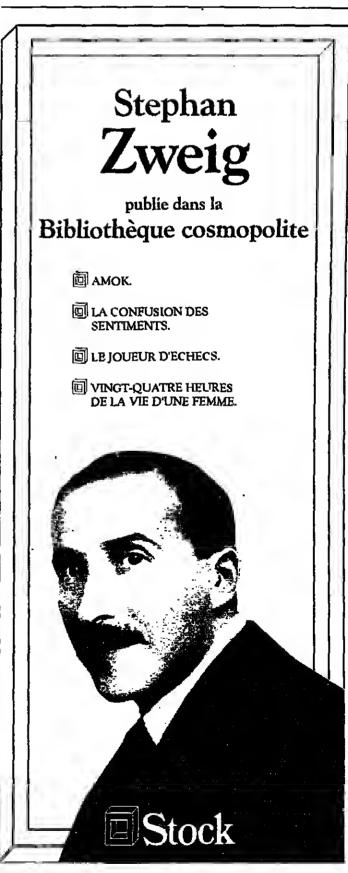

L n'est pas bon d'ètre vietnomien dons le monde d'oujourd'hui [...] Il n'est pas bon d'être jeune dons le Vietnam d'oujourd'hui. [...] Il n'est pas bon d'ètre semme dons le Vietnom d'aujourd'hut. [...] Il n'est pas bon d'être écrivoin dons le Vietnom d'oujourd'hui. » Voilà le premier roman qui nous vienoe du Vietnam depuis des décennies. Ainsi, des la préface de cette Messagère de cristol, s'annooce, sans détours, la véritable douleur d'un livre surprenant et beau sur la difficulté d'être vietnamien. D'être vietnamienne,

Un roman qui vous retieot parce qu'il a un ton féroce et tendre; un ton qui vient d'ailleurs, dans sa construction, ses références, son rapport à la réalité, à la quotidieoneté dans la capitale d'un pays dont oous ne savons presque rieo et qui se dérobe régulièrement à nous, loogtemps fermé aux voyageurs, meme s'il s'ouvre aux devises des touristes et des hommes d'affaires. Un pays à peu près entièrement inexplore sur le plan de la littérature récente, si l'on excepte la parution aux Editions de l'Aube d'Un général port à la retroite, des nouvelles de Nguyen Huy Thiep, que l'on considére comme le plus grand écrivain actuel, tandis que les éditions Des Femmes anococeot les Porodis aveugles de Duong Thu Huong, qui vient d'être arrêtée (le Monde daté 21-22 avril). Par ailleurs, il faudra encore attendre pour en coonaître davantage puisque l'opération des « Belles Etrangères Vietoam », prévue pour la rentrée par le ministère de la culture, a dû être reportée faute d'un accord des deux parties sur les auteurs à inviter...

Née en 1960, Pham Thi Hoài, archiviste à l'Institut d'histoire de Hanoï,

### D'AUTRES MONDES

par Nicole Zand

# Une romancière

qui a fait ses études de littérature dans les années 80 dans les universités d'Allemagne de l'Est, semble ne rien ignorer de la culture européeone. Traductrice d'allemand, elle a traduit de nombreux auteurs, notamment Gunter Grass (le Tombour), Kafka, Dürrenmatt. Son père, iostituteur, entré dans la Résistence à quatorze ans, ne fut jamais accepté dans le Parti communiste parce qu'il descendait d'une famille d'obscurs fooctionnaires de l'administration coloniale. Elle a commence à écrire en 1983, sans pouvoir publier ses premières nouvelles - notamment Cinq jours, sous prétexte qu'elle « salissait lo dignité de lo femme " - ainsi que trois essais sur l'art d'écrire comme manière de se situer dans le monde. Cinq jours sera finalement publié en 1987 à la faveur de la tentative d'ouverture dans le domaioe politique, économique et culturel lancée par le Parti qui, en incitant les écrivaios à « ne pas courber lo plume », avait fait apparaître de jeunes écrivains et critiques, Ceux-ci, jusqu'en 1989, commencèrent à parler de l'autorépression subie pendaot les années de guerre et à revendiquer la liberté

DUBLIÈ à Hanoï en 1988, d'abord avec des coupures dans la revue officielle de l'Uoion des écrivains, puis intégralement par la maison d'éditioo des jeunes de Saïgon, lo Messogère de cristal est son premier roman. « J'ol vécu. J'oi grandi. Mo mère ne m'a jomois embrossée. Lo pluie étoit salée, la soupe était sade. Plus sode encore le flot des leçons à l'école. Les moitres ago-



Pham Thi Hoai

nisoient, les élèves agonisaient, Il m'est reste quelques souvenirs omers. Quelques doux rèves, surtout vers minuit... » Sans travestissement idéologique ou militaire, avec un humour caustique et poétique à la fois et une liberté d'écriture particulièrement attachante, c'est l'histoire d'une famille de Hanoï contée à la première personne par Hoài, uoe jeune femme qui a l'âge de l'auteur. Oui est babitée par un immense besoin de tendresse dans un moode qui en manque singulièrement, assoiffée d'amour : « Les onnées ont passé, je suis restée sidèle à mo classification des hommes, écrit-elle. Il n'y a jamois eu que deux espèces : ceux qui sont copables de tendresse et ceux qui ne le sont

Autour de Hoài, sa sœur jumelle

Hang et ses deux frères Hac et Hung, sans oublier Hon, la petite sœur, le dernière-née. Autant de prénoms difficiles à distinguer quand oo n'est pas vietnamien !... Quinze onoées s'écouleot, depuis la fin des guerres, quinze anoées qui sont la vie normale d'une femme nourrie des livres de la bibliothèque de son père, qui aspire à l'extase ou ao neaot. Qui se sent à l'étroit daos ce Vietnam soigneusemeot oublié par un Occident amoésique, grandie entre le génération de ses pareots et la sienne, entre Baudelaire et Cholokhov (a Rien que des Russes et des Français. Si l'on ne peut faire autrement que choisir un quelconque modèle, je souhoite oux générations à venir un cadre plus universel »). Un être qui refuse la cootraiote de l'ooiformisation, qui refuse les modèles, aussi bico le communisme que la soumissioo au juste milieu, qui refuse d'être adulte ; « Je refuse de faire portie d'une générotion. Je refuse tout unisorme, Ils sont toujours trop etroits ou trop larges pour moi. Qu'on me laisse nue, avec ce corps flètri qui, très tôt, s'est arrêté de grandir.

VISION effroyablement pessimiste qui oe laisse d'issue à aucun de ses persoonages : Hac, le frère aîoé, le délinquant aux multiples meitresses, qui quitte l'école à treize ans, pratique des petits métiers - trafiquant de tickets, veodeur de journaux, cyclo-pousse -, s'engage dans l'armée, déserte, s'engage encore et, deveou patroo des paris clandestins, sera ruiné par les jeux de hasard pour n'avoir pas cru que le gros lot pouvait sortir soixante-dix fois de

suite: Hung, le second frère, le médiocre, barde de diplômes soviétiques, l'homme du juste milieu, « conciliont en tout, aimant un peu tout, universaliste et superficiel en tout », qui renoncera à l'emour fou avec uoe daoseuse texanc laissée là par les Américains pour un poste de responsabilité, terrifié dans une vie sans drame à l'idée de perdre sa sécurité; Hàog, la sœur jumclic, une femme exceptionnelle, belle, intelligente, ambitieuse, séductrice, qui va accepter de se plier aux normes de la société et, plutôt que le poète qu'elle aime et qui sait « chonter, aimer, rêver», va choisir, parmi ses trois cents prétendaots, de faire uo mariage d'argeot; l'auteur enfin, vilaio petit canard qui aura attendu quinze ans un homme qui ne reconnaîtra pas la femme sedoisante qu'elle est devenue.

Tous brisés, à la fin, dans ce monde où les hommes n'ont plus de visage et qui ne laisse aucune chance de vivre à la petite sœur cadette, Hon, au teint de cristal, teodre et fragile, comme un ange, qui souriait toujours et distribuait à tous des baisers à l'odeur de lait...

Pourtant, même si cette « messagère de cristal» oe peut que mourir, le premier roman de Pham Thi Hoài n'a rieo d'une lamentation : l'auteur, qui se réclame de Gunter Grass, et de son nain au cri vitricide, ne veut pas grandir. Elle fait pivoter, comme dans un Rubik, les facettes d'une réalité qui glisse daos la lumière et, avec unc féroce moquerie à l'égard de sa propre oostalgie, elle soumet les quatre cents carrés du carrelage de sa chambre à un bombardement d'expériences, d'ellipses, d'interférences et de styles, elle se répète comme si elle passait par les mêmes endroits, pastiche le Nouveau roman, semble s'amuser de sa dooleur pour nous livrer, finalement, bravache. ce Rubik en désordre qui rend visible par bribes le moode bouleversé qui est

# Taylor

Une anglaise, dans la lignée de Jane Austen ou Barbara Pym

MRS. PALFREY, HOTEL

CLAREMONT d'Elisabeth Toylor Traduit de l'anglais par Nicole Tisserond. Rivages, 214 p., 99 F.

Située dans la lignée bien connue qui va de Jane Austen à Barbara Pym. Elizabeth Taylor, qui fut longtemps victime auprès des éditours français d'un nom trop célebre, est enfin traduite en français : deux des quelque quinze ouvrages (romans et nouvelles) qui furent publiés de 1945 à 1976 ont maintenant paru en France; après Angel (1), qui conte la grandeur et la décadence d'une adolescente mythomanc qui deviendra l'uce des romancières les plus populaires de son époque, Mrs. Palfrey, Hôtel Claremont reprend, sur un mode moins tourmenté, le thème souvent solitude et d'une nécessaire résigna-

tion. Le roman met en scène un cercle de vieillards qui, comme les passagers de Henry Green dans En gare, attendeot un événement dont il n'est jamais question, tout en bavardant de choses et d'autres dans l'uo de ces petits hôtels confortables et impersonnels qui longent Cromwell Road. Tels « les pots de fleurs remplis de vieille terre, dans lesquels plus rien ne pousse ». qui garnissent les fenêtres des maisons délaissées, ils sont là, animés d'uo secret désespoir, d'une méchanceté qui parfois les déborde. et, surtout, préoccupés de faire illusion et de cacher leurs incombrables petites misères, chacun maintenant de son mieux « l'échafaudase destine à sauver la foce », tout en guertant les signes d'effondrement chez le voisin. Un cran moins avancé dans la déconfiture que les redoutables personnages de Muriel Spark, dans Memento Mori, ils dépeint par Elizabeth Taylor de la conservent, à force de s'épier les uns les autres, une grande dignité.

Lorsque Mrs. Arbuthnot, incapable de lutter davantage, devra partir en maison de santé, elle annoncera à ses amis envieux qu'elle se reod « dans un petit hôtel tranquille en banlieue de Londres ».

Une femme

vieillissante Bien entendu, on n'entendra plus parler d'elle. Mr. Osmond, cependant, continuera d'écrire des lettres inutiles et enflammées, iotitulées « Monsieur le ministre », et Mrs. Post d'agiter les aiguilles de son éternel tricot, tandis que Mr. Burton, comme à l'habitude, ira chez son coiffeur. Mrs. Palfrey, quant à elle, héritière des bâtisseurs de l'Empire, est la plus digne de toutes « ces vieilles dames riches », comme les appelle Ludo, le jeune romancier devant la porte de qui Mrs. Palfrey eut, par un jour de pluie, la bonne fortune de s'effondrer. Lorsque Elizabeth Taylor écri-

vit ce livre, le dernier roman publié de soo vivant, elle avait, on peut l'imagioer, une connaissance directe des états et des angoisses qu'elle dépeignait. Le dosage est subtil entre l'émotion qui se dégage de certaines scènes et répliques, la cruauté des situations représentées et l'humour présent d'un bout à l'autre. Un tel livre a la rare qualité d'être d'une parfaite justesse de ton : qu'Elizabeth Taylor soit Mrs. Palfrey, une femme vicillissante, solitaire et héroïque, nu le jeune romancier Ludo, qui étudie Mrs. Palfrey afin d'écrire soo roman sur la vieillesse, les deux points de vue s'éclairent et se complètent l'un l'autre, sans que jamais on verse dans l'attendrissement ou, au contraire, dans la froideur.

« Nous ne sommes pas autorisès o mourir ici », déclare simplement Mrs. Palfrey à Ludo lorsqu'elle lui montre l'hôtel ; d'une telle phrase, il dégage le sens et l'ironie iovalontaire en la reprenant pour y ajouter so signature. Mrs. Palfrey est en effet bien élevée, c'est-à-dire qu'elle se soucic avant tout de respecter la mesure et d'agit « comme il convient ». Nous sommes là dans le monde de Jane Austen, celui de la prudcoce, et de Barbara Pym, un monde à l'entrée duquel on pourrait, comme en bibliothèque, apposer le panneau « Parlez peu, marchez doucement ». La mort, avec ce qu'elle comporte de vinleot, de spectaculaire et d'irrémédiable, en est farcément exclue, comme l'est, de façon genérale, toute émotioo pour peu qu'elle menace de devenir

trop intense. Cette vie restreiote qu'ont décrite tant de romancières anglaises atteint, dans ce roman d'Elizabeth Taylor, a sa plus parfaite expressian, puisqu'elle se trouve justifiée par la situation choisie : la vieillesse, cet amenuisement de la vie. L'existence de Mrs. Palfrey et de ses compagnons est composée de petits ricos, de ces choses si dénuées d'importance que oul ne songerair à les remarquer, d'un vide et d'une attente iodéfinic où le plus petir mouvement, uoc simple modification de la respiration, prend une importance et un sens; et cette acuité de perception, mêlée d'humour et, parfois, de tendresse, constitue la poésie d'un sel livre.

Christine Jordis

(I) Hachette, 1988.

# ovecraft et ses paradoxes

H. P. LOVECRAFT CONTRE LE MONDE CONTRE LA VIE

de Michel Houellebecg. Ed. du Rocher, collection « Les infréquentobles », 136 p., 89 F.

Ceux qui ont gardé da leurs lectures de jeunesse le fascinant souvanir da Démons at marsilles seront naturellement attirés par ce H. P. Lovecraft, Contre la monde, contre la vie, de Michel Houellebecq. Il n'est pas sûr que tous an reviennent comblés, na serait-ce qua parce que nulle part - est-ce un choix? n'aat cité ca titra qui e forte-ment contribué à la célébrité en France da l'eutaur eméricain. Enauite parce qua ce petit volume laisse parfois la curieuse impression qua l'on e voulu trop an dire ou pas essaz, quitte pour le lecteur à se tourner vers d'autres sources pour en savoir plua. Exampla minaur maia significatif : c'est una chose de rapporter que Lovecraft conseillan da «ne pas ebuser des adjactifs tels que monstrueux, innomnable, indicible... »; c'est s'arrêter un peu rôt en chemin qua d'observer qua ce conseil aat, da sa part, cassez étonnanra.

Inévitable, dira-t-on, dèa lors que Lovecraft n'aet lui-même qua peredoxe, témoin chengeant, se contrediaent d'un texte à l'eutre. Pour preuve ca New-York où il manque d'abord es évanouir d'exaltation esthéti-que en edmirant la point de vue ce décor vespére! avac les innombreblae lumières des gratte-ciel», pour ensuite rep-porter d'une visite au quartier de Lower East Side le souvenir des crevesses béantes de ces horribles meisons», de «l'alignement de cuves cyclopéennes et meleeinee, pleines jusqu'à déborder d'ignominies gangre-

il est vrei qu'il ne a'agit pas tout à fait du même New-York, ni de le même époque. Le premier eet entrevu à la lumière d'un bref emour conjugal qui marqua d'une césure d'à peine deux ans la via de ce visionnaira fonciàrement pessimiste, à le recherche d'une sorte de mai ebsolu, qui se refuee à croire que « le réelieme soit jemais

beau». Le Naw-York de Lowar East Sida est au contraire celui da la déception sentimentale, celui surtout des immigrants des ennées 20, que Lovecreft ressent comme « de monstrueuses et nébulauses esquissas du pithécanthrope et de l'amibe, vaguement modelées dens quelque limon puant et visqueux...». Car vodà le Lovecraft fondamentalemant raciste, ce centlemen aux mœurs austères et policées. conservataur invétéré, que révulsa littéralement la promiscuité de « nègres», de « mongoloides», de vjuifs à face de ret» - dont il ira même jusqu'à envisager l'élimination par les gaz. Ca qui na l'ampêche pas de prendre pour compagna una juive divorcée, Sonia, aon eaut emour, à qui il revint, il est vrai, d'evoir pris toutes les initiatives. On n'en est paa à un paradoxe

près... Il n'est pas sûr que le livre de Michel Houellebecq affre une clé pour ce qu'il eppella lul-même « las grands raxtes » de Lovecraft. On a parfois la sentiment d'un portrait « en creux » du personnege où aa discama de manière délibérée ce qu'il ne fut pas, ce qu'il refusa, ses phobies plutôt que ses goûts, son inspiration (malgré quelques allusions à Edgar Allan Poe), ce qui nourrit enfin aa fabuleuea - dene tous les sens du terme - capacité créatrice.

Paradoxe ancore, c'est dans de longs extraits de correspondences avec les Interlocuteurs les plus divers que se révèle un homme ei sûr de lui que son orgueil est sans limites - «Le sew lecteur dont je tienne compte, c'est moi-meme » maia eusei généreux, d'un déeintéressement total, tout naturellement voué eu rôle de victime non seulement dans les profondeurs etroces on il noue plonge mais aussi dans sa propre vie. Vouliez-vous qu'il fût un personnage simple?

► Signalons la sortie d'un autre texte de Michel Houellebecq, Rester vivant, qui vient de paraître eux édi-tions de la Différence (46 p., 49 F).

### Nos ancêtres les dinosaures

CIEL ANCIEN TERRE NOUVELLE de Ginevra Bompioni. Traduit de l'italien

par René de Ceccatty.

L'Arpenteur, 125 p., 82 F.

C'est une journée bien peu particulière. Un dimanche à Roma. dans une villa désertée pour un week-end. Trois vieux partagent un appartement et leurs souvenirs. Guido l'architecta, qui aasaie d'écrire aur son beau-frère, un musicien inconnu qui a passé la fin de sa vie dana ce même appartement. Se sœur, enfermée dans sa folle, sane mémoire. Sa femme, qui ne sort quasiment plus de chez elle, car dehors «elle se trouve entourée par le nouveau monde un monde de petits pouvoirs hys-tériques, qui a'enchevêtrent inexent sans se reconnaître,

Guido, aussi, est confronté à ce monde nouveau, il en a profité. Il e exercé du pouvoir. Il e réussi. Er il avait presque toujours à côté de lui son vieil emi devenu son beaufrère, Alessandro, qui aembleit avoir renoncé au monde, l'avoir

haussant constamment la voix et

le tir l'un sur l'autres.

trė iui

écı

travaille plus, qu'il n'exerce plus son pouvoir que sur son appartement er ses fenrômes, il sa ratrouve encore face à cette présence provocante. Lui, l'homme d'action, de volonté, s'interroge seormais sur cet homme d'abandon qu'était Aleasendro : « Er n'est-ce pas là, cet abandon érigé, ce que chacun essaie d'etteindre dans sa vie : n'est-ce pas le but de la vie même? C'est là que fleurit l'inspiration, la plénitude, l'étre en

soi-même (et la voie d'issue). » S'ebandonner n'est pas renoncer. C'est, au contraire, se révolter. C'est la aeul moven de refuser de jouer le jeu de la représentation, de le « comédie de le volonté», auguel Guido e'est ei eouvent prêté. Comme lui-même était provoqué par Alessandro, il provoque à son rour son gendre, qui veut voir « le monde tel qu'il est, sans illusion, sans fioritures. Le voir et l'accepter ».

Ce monde-là, désormais, Guido le refuse : «Parmi les dinosaures, il paraît qu'il y en evait un plus petit, dressé, avec un squelette pareil au squelette humain; [...] son évolu-tion le menait peu à peu à l'intelligence, une intelligence douce,

fini par lui cuvrir l'empire pacifique de la rarre... Mais à un certain moment, un être beaucoup plus petit, plus rusé, plus nerveux, ridi-cule et intrigant lui passe devant l damier pas qui l'aurait amené à l'humanité, une catastrophe naturelle le balaie de la Terre et le singe prand sa plece [ ... ] Je suis convaincu, je ne sais pas pourquoi, que ç'aurait été un homme cant mille fois meilleur (»

Ginevre Bompiani n'explique pas, elle conetate. Son style, sec er précis, cerne les personnages. Par descriptions successives (de leurs ectes, de leurs comporte-ments, da leurs paroles, de leurs penséas), eu moyen da phrases courtas, ella les enveloppe, les pénètre. Déjà, à propos de son premier ouvrage traduit en frençais (1), Calvino commentait : «L'écriture de Ginevra Bompiani vise la précision introspective. » Dens Ciel ancien, Terre nouvelle, elle e visé

Alain Salles (1) Les Règnes du sommed, Verdier, 1986: L'Arpenteur a également publié, en 1989, l'Étounli.

1 ggt \$1.

ing a particular and the second s

OF THE PERSON A

and the following

- compression The same of the same

10. 1 10. 10. 19.50 ----

in the first and the sargada.

43 × 64 × 64

alignatus lein garte nga dhay naggarte

STREET STREET

-

THE WAY STORY

つ: 50、斉 🎉

and a little of the state of

---

10 mg - 20 . 32 .

----

**有**。在探告。◆为

The second of the second

April 10 miles

white Brighten

A 15 4555

**《西汉美艺》** 

31 Bourse de Paris 32 inauguration de la chaîne franco-allemande ---

Les négociations commerciales internationales

### Tokyo rejette le projet de la Commission de Bruxelles sur les limitations de ventes d'automobiles

### La poire européenne

La Commission de Bruxelles e perdu tout charme à force d'être prévisible. Elle coupe toujours, et systématiquement, les poires en deux, et sa position est, de la eorte, calculable à l'avence. Le dossier eur l'entrée des automobiles nippones en Europe n'échappe pas à ce schéme. L'an demier, Bruxelles « proposah » d'eccorder aux Jeponais 1B,7 % du marché européen en 199B. Cette position, qui reflétalt celle des paya libéraux, étah officieuse et décidée sans que mandat eit été donné par le conseil des ministres. Elle evait pourtant été « négociée » à Tokyo par M. Frans Andriessen, commissaire aux relations extérieures. Les Japonais e'en étaient bien accommodés mais les pays européens du Sud l'avait dénoncée violemment. Jugée « trop libérale », elle

revenait à céder toute le croissance du marché européen sux Jeponais, Selon les prévisions, le marché devrait en effet augmenter de 1,5 million de voitures d'ici à 1998 et atteindre 15 millions de véhicules. Accorder 18,7 % aux Japonals, c'était leur permettre de passer de 1,3 million de ventes ectuelles à 2,8 millions soit leur donner l'intégrafité du gain de 1,5 million du marché. Dans cette hypothèse, les groupes européens devraient au mleux maintenir leur part. Drôle de marché unique qui se fait aux dépens des Européens, s'emportait à l'époque M- Edith Cresson.

Depuis un an, les constructeurs européens se sont mis d'accord sur 15 % et sur un délai de sept ans. Bruxelles devait donc en tenir compte. Comment 7 Les groupes avaient cru que la Commission se rangerait à leur position, meis elle s'est placée eu milieu : 16 % ou 17 % du marché, soit 2.4 ou 2.5 millions de voitures. Il fallait un compromis : la position médiane apparaît toujours le moins nsquée... En un an, la marché eutomobile

s'est pourtant effondré et ses perspectives sont médiocres : une baisse de 5 % est attendue cette ennée. L'horizon est beaucoup moins rose qu'il y a un an et la chute des profits des groupes européens le reflète. Or, tenant compte de cette dégradation, la proposition de Bruxelles revient, tous calculs fahe, à donner au minimum 60 %, et plus probablement 80 % ou 90 %, de la croissance attendue aux Japonaie. Ceia n'est pas loin de la position violemment dénoncée hier par le gouvernement français. Et encore n'a-t-on pas commencé de négocier avec Tokyo qui. bien entendu, refuse. Il faudra à nouveau couper le poire... M. Jacquee Calvet (Peugeot) e été exclu du rang des constructeurs comme trop extrémiste. Tout se passe pourtant de la façon, ai prévisible, qu'il craignait. ERIC LE BOUCHER

Les constructeurs japoneia d'automobiles devront eutolimiter leurs ventea en Europe de 1993 à 1998 pour n'atteindre, à cette date, que 17 % du marché, contre 11 % en 1990. Ensuite leur entrée aur le marché européen sera libre. Telle est le « position de négociation » qu'e fixée le Commission européenne réunie mardi 30 avril. Les Japoneis ont immédiatement dénoncé cette proposition. Tokyo refuse, en effet, de comptabiliser, dana son quota, les voitures produitea en Europe par les fabricants nippons.

L'entrée des vnitures japonaises est aujourd'hui limitée dans plusieurs pays européens : la France, 'Italie, l'Espagne, le Portugal, la Grande-Bretagne. A partir du le janvier 1993, ces régimes nationaux doivent laisser la place à un régime harmnnisé au sein du grand marché unique. Mais lequel? La question concerne bien entendu les constructeurs aulnmobiles euro-péens mais aussi les dnuze Etats membres et les Japonais. La proposition mise au point mardi 30 avril par Bruxelles doil danc être d'abord examinée par le conseil des ministres de Douze - sans doute le 13 mai au niveau des mioistres de affaires étrangères, puis les négociations pourront s'ouvn'r avec Tokyo. La Commission espère que lout sera bouclé avant le mois de juillet. Il faut aller vite, puisque dix-huit mois sont nécessaires pour que le régime commuo soit adopté par les différents parlements.

Sur le principe, la proposition de Bruxelles ressemble à celle faite l'an passé : obtenir pendant uoe période provisoire un accord d'au-to-limitation des Japonais afin d'échapper à one plainle auprès GATT, comptabiliser toutes les voitures nippones - qu'elles soient importées du Japon, produites en demander que la montée des Japonais ne soit pas trop «ciblée» dans les pays anjourd hui fermés comme la France. Depuis un an, la Commission a toutefois ajouté à ce dispositif des mesures de soutien à 'iodustrie européenne, dont on attend le délail : aides à la recherche et à la formation, Mais a différence est dans les chiffres, Bruxelles étant légèrement plus protectionniste qu'à l'été dernier.

A cette dale, la Commission pro-posail un délai de cinq ans el une

pénétration des groupes japonais représentant 18,7 % du marché en 1998. La France, comme l'Italic, avail violemment condamné cette e proposition sons mandot », car elle revenait à réserver inute la croissance future du marché européen aux groupes nippons. Après des débats internes et l'exelusinn de M. Jacques Calvet, patron de Peugent SA, l'Association des constructeurs européens d'automo-biles (ACEA) s'entendait en mars dernier pour réclamer un délai de sept ans (jusqu'à la fin de 1999) et une pénétration des Japonais limi-tée à 15 % du marché à cette date. Aujpurd'hui, Bruxelles propose un délai de cinq ou six ans (fin 1997 nu 1998) et une part de 16 % nu 17 %, soit 2,4 nu 2,5 millinns de voitures au bout de la pénode pro-visoire.

#### Une très large majorité

Cette position a été obtenue « à une très large majnrité», indique-t-on à Bruxelles, ce qui signifie qu'elle a été jugée trop libérale par certains. M. Ripa Di Meana, com-missaire cbergé de l'envirnnemenl, s'était nettement démarqué de ses collègues, en jugeant a néga-tive » l'approche d'ensemble de la

Dans une lettre adressée récemment aux autres commissaires, il avait notamment estimé qu'il fal-lait poser comme condition aux Japonais une réciprocité globale, c'est-à-dire les obliger à ouvrir leur marché aux entreprises européennes dans tous les secteurs avant d'accepter l'entrée des voilures nippones. Le ministre français de l'industrie, M. Roger Fau-roux, avait aussi souhaité que « la Commission se mette d'accord sur un compromis assez proche de ce que les constructeurs européens ont

Les Japonais ont toutefois rejelé la proposition européenne, « Nous pouvons accepter lo position de Commission de Bruxelles », a responsable du ministère japnnais du commerce international et de l'industrie (MITI). «La position du Jopon est cloire: nous snmmes d'occord pour coopèrer et crèer un système temporaire de surveillance de nos ventes, mais naus sammes fermement opposès à la prise en compte des véhicules fobriques en Europe nu oux Eiols-Unis dans ce système. » Tokyo n'accepte pas, en outre, que la période provisoire dépasse einq ans.

### Saluée par Wall Street

### La baisse des taux d'intérêt cherche à limiter la durée de la récession aux Etats-Unis

La réduction, la troisième depuie le 18 décembre, per le Réserve fédérale d'un demipoint du taux de l'escompte eux Etats Unie, ramené à 5,5 % merdi 30 avril, a été bien accueillie par Well Street. La plupert des banques américalnes ont euivi l'exemple de le Réserve fédérale en réduisant leur taux de base. La question est maintenent de savoir ai les benques centrales des grands pays industrialisés (le Jepon, la Grande-Bretagne et la France en particulier) vont suivre l'exemple de le Fed. Le ministre jeponals des finances, M. Hashimoto, s'est contenté de déclerer que son pays a eppliqueit sa propre politique indépendamment des autres pays ». L'Allemegne, quant à elle, pourrait renoncer à une nouvelle hausse de ses taux

à court terme. **NEW-YORK** 

de notre correspondant

La décision de la Fed est intervenue quelques heures à peine après un appel pressant du président Bush en faveur d'une détente des taux d'indes grands pays industrialisés à Washington (le Mande du 30 avril). Elle a naturellement relancé la polémique sur l'indépendance de moins en moins marquée dont semble faire preuve la banque centrale vis-à-vis des «amicales pressions» de la Maison Blanche.

A plusieurs reprises ces demières semaines, M. Alan Greenspan, prési-dent de la Réserve fédérale, dont le mandat s'achève en août prochain (et dont le renouvellement ne fait aucun doule en dépit de certaines cam-pagnes visant à le discréditer) a sem-blé s'aligner sur les vœux de l'admi-nistration américaine. Jusqu'à faire amende honorable après les déclarations de certains responsables écono-miques officiels qui l'accusaient d'avoir plongé le pays dans la récession - qui en est à son neuvième mois -, faute d'avoir ouvert à temps, et suffisamment, le robinet du crédit.

C'est sans doule là lui faire un bien mauvais procès. Sans reieler l'idée d'un timing qui, certes, peut paraître particulièrement bien étudié, le président de la Fed a su démontrer dans le passé qu'il savait résister aux invites de l'exécutif et prendre les décisions qu'il jugeant utiles, en fonction de ses propres critères d'analyse, trimestre par trimestre. Ces demicrs temps, il est vrai, les décisions de la Fed nnt coïncidé à quelques heures près avec les propos faussement innocents ienus par tel ou iel respon-sable de l'administration,

L'intéret suprême du pays a certai-nement joué, mais avant de prendre sa dernière décision M. Greenspan – qui s'avoue très préoccupé par «la faiblesse persistante de l'économie », alors que les partenaires européens des Etats-Unis sont confrontés à leur tour à un raientissement de leur activité - a voulu recueillir non seulement les avis autorisés de son conseil, qui se prononce par vnte, mais aussi celui des présidents des douze banques régionales composant le système de la Réserve fédérale, apportunément réunis à Cleveland Ohin) à l'occasion d'un séminaire de

Pour ces experts, le choix est sim-ple. Soit la reprise économique est effectivement à portée de main comme l'escompte l'administration Bush et, dans ce cas, il ne faul pas toucher aux taux sous peine d'encourir inutilement un risque inflatinn-niste. Soit la récession est plus sévère et donc plus longue que prévu – en dépit de quelques améliorations constatées ici et là; il convient alors de desserrer au plus vite le carcan du crédit pour donner un coup de pouce aux secteurs plus vaillants, qui peuvent permettre de relancer l'ensemble de la machine économique.

#### Des indications contradictoires

Après avoir écouté ces avis auton'sés, M. Greenspan a clairement opté pour le second scénario, notamment en fonctioo de deux indicateurs qu'il suit de près : le chômage et le niveau des commandes passées à l'industrie manufacturière. Le nombre de demandeurs d'emploi à la fin d'avni sera officiellement annoncé le 3 mai. Mais le président de la Réserve fédérale sait déjà qu'il ne faut pas attendre de miracle. De leur côté, les commandes à l'industrie ont reculé, pour le cinquième mois consecutif, de 2,8 % en mars, ce qui rissifie une autre lorres présides signifie une autre longue penode d'altente (au moins jusqu'au troisième trimestre 1991) avant d'espe-De quoi inquiéter le président de

l'industrie manufacturière ameri-caine (NAM), M. Jerry Gafinowski, qui, intervenant le 30 avril devant les responsables français des postes d'ex-pansion aux Etats-Unis et de nombreux chefs d'entreprise, a réservé un accueil particulièrement chaleureux à cette baisse des taux que ses 13 000 adhérents attendaient avec impatience, révélant ou'il s'était très récemment entretenu avec M. Greenspan des inquiétudes que lui inspire la situation.

A sa décharge, il faut admettre que les tableaux de bord de l'éconnmie américaine fournissent actuellement des indications bien contradictoires. Ainsi, l'indice des indicateurs précurseurs, calculé par le département du commerce el publié le 1º mai, fail état d'une hausse de 0,5 %, après une progression révisée de 1,2 % le mois écédent. Dans le même temps, d'autres indices restent préoccupants, témnin l'indicalcur des mises en chantiers de maisons individuelles et d'immeubles commerciaux, connu le même jour, qui reflète une chute de 1,5 % en mars, le ramenant à son plus bas niveau depuis cinq ans.

Paraliélement, le département du commerce a récemment annonce une chute de 2,8 % du PNB américain au premier trimestre 1991, ce qui est beaucoup et, dans un autre registre, l'indice de confiance des consommateurs, après s'ètre repris en mars, a de nouveau régressé le mois suivant. Enfin. si certaines compagnies font étai d'une amorce de redressement de leurs marges bénéficiaires, les trois grands de l'automobile américaine (General Motors, Ford et Chrysler), qui oni déjà licencié des dizaines de milliers de salariés, viennent d'annoncer pour le premier trimestre 1991 des pertes qui dépassent, ensemble, les 3 milliards de

L'autre facteur préoccupant tient au système bancaire lui-même et au retard qu'il apporte, généralement, à inscrire dans les faits - et dans les comptes de ses clients - la détente imprimée par les taux directeurs. Il y a huil jours à peine, alors que le mot d'ordre officiel était - déjà - a la baisse des taux, la Bank of America, le grand établissement de la côte ouest, relevait son taux de base. A l'beure actuelle, même si l'on prend en compte les dernières baisses, l'écart entre le taux d'escompte et le prime rate des banques de dépôt reste important : trois points.

Ce souci des banques de retarder le plus possible la répercussion d'une baisse des taux imprimée au sommet de l'édifice et de se refaire une santé nières années est bien compréhensible. Mais il contribue aussi à accentuer le ralentissement d'activité.

Cette fois, pressés par le temps, les grands noms de la profession on pris avec vingi-quatre heures de délai sculement les responsabilités qu'imposent non plus le seul respect de leur compte d'exploitation, mais l'intérêt commun d'accélérer le redémarrage économique sans risque inflatinnniste majeur.

SERGE MARTI

#### En marge de la politique de rénovation des quartiers

# La carrière des fonctionnaires qui occupent des « postes difficiles » sera accélérée

Quelque 120 000 fonctionnaires d'Etat qui remplissent des missions jugées « difficiles » dans le cadre de la politique de renovetion des quartiers devraient bientôt voir leur expérience professionnelle reconnue dans leur déroulement de cerrière. Tel est le sens de l'emendement que devrait déposer M. Michel Durafour, ministre d'Etat chargé de le fonction publique, à l'occaeion de le discussion, le 15 mei prochein devant l'Assemblée nationale. du projet de loi portant diverses dispositions relatives à la fonction publique.

Adoptée à l'occasion de la réunion, le 25 avril, d'un comité ioter-

AVIS FINANCIERS DES SOCIÉTÉS -

**GENEFIM** 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE

L'assemblée générale mixte, appelée à se prononcer sur les comptes de l'exercice 1990 et sur une modification des statuts, se tiendra le mercredi 22 mai 1991 à 11 heures au pavillon Gabriel, 5, avenue Gabriel, 75008 Paris.

Les documents relatifs à cette assemblée pourront être obtenus par les actionnaires sur demande adressée à la Société générale, services assemblées

générales, BP 1135, 44024 Nantes Cedex 01.

mioistériel sur la politique de la ville, cette mesure de « discrimination positive», rendue publique mardi 30 avril, s'inscrit dans le prolongement du rapport de M. Bernard Pecbeur, directeur général de l'admioistration, relatif aux moyeos d'attirer et de valnriser les agents occupant ces « postes difficiles » (le Monde du 16 février). Dérogeant pour la première fois au principe d'égalité de traitement des fonctionnaires, cet amendement prévoit d'accélérer la carrière de ces agents eo lenr accordant un mois d'ancienneté automatique par année d'exercice dans ces emplois.

Afin de Intter contre le turn-over élevé qui d'ordinaire frappe ces postes, cette bonificatioo oe serait débloquée qu'au bout de trois ans de présence dans ces postes. Ainsi, uo enseignant qui, après sept ans de profession, exerce pendanl sept ans dans un quartier difficile aura gagoé à la fin de sa carrière 31 000 francs de plus que ses collè-gues, soit près de 4 500 francs par année passée dans ce quartier.

Parallèlement à cette mesure, dont le coût est évalué à 110 millions de francs eo 1991 (et à 440 millions de francs eo aonée normale d'ici à 1998), ces fonc-tionnaires se verront attribuer des suppléments de points dans les baremes de mutatioo afin de favoriser la concrétisation de leurs vœux de changement. Les agents susceptibles d'être concernés par ces mesures sont en priorité, selon les estimations des mioistères de la fonction publique et de la ville, les 92 000 agents des zones d'éduca-public », qui devront être définis tion prioritaires 80 000 enseignant tion prioritaires (dont 80 000 enseignants), les 20 000 policiers des commissariats installés dans les quatre cents quartiers défavorisés recensés, et environ 10 000 autres agents (solidarité, justice) en contact direct avec les usagers de ces quartiers.

#### Un effort de formation

Soueieux d'attirer dans ces postes des agents compétents et motivés, les ministères de la fonclion publique et de la ville envis gent aussi de développer la sensibi-lisation et la formation initiale et continue de tous les persoonels affectés. Uo module de formation spécifique à la politique de la ville figurera par exemple, des la rentrée prochaioe, dans le programme des éludiants des écoles administratives préparaol les concours de niveau A (licence). M. Paul Picard, maire (PS) de Mentes-la-Jolie, devrait, pour sa part, remeltre le 30 iuin les conclusions du rapport qui lui a été commandé sur les besoins en formation continue des

agents en poste. Le comité ioterministèriel du 25 avril a eussi décidé la création de « fonds déconcentrés d'intervention », placés sous la responsabilité des préfets. Cette enveloppe, fixée à 120 millioos de francs - soit 300 000 fraocs en moyenne par quartier défevorisé, - est ceosée cofinancer les octions lancées par | « tous les départements ministériels

dans chaque quartier par toutes les administrations d'Etat. Les agents des collectivités locales et des organismes sociaux concernés par la politique de la ville sont invités à participer à ces projets « sur lo base

Les organisations syndicales de fonctionnaires, qui ont été consul-tées sur l'ensemble de ces mesures, ne semblent pas opposées au prineipe de cette « discrimination positive », qui, reconnaît-on au ministere de la fonction publique, « ne vn pas de soi ». Seule Force

ouvrière fustige l'ensemble de la démarche gouvernementale, qui tend, selon elle, à « casser ce qui foisoit l'originolité du stotut de lo fonction publique ». Un jugement séère qui ne semble pas être par-lagé par M. Marc Blondel, secrétaire général de FO, qui a jugé cette proposition gouvernementtale u intelligente et assez révolutionnoire ». Les autres syndicats (CFDT, CGT, FEN, FGAF) regrettent toutefois vivement l'insuffisance des moyens financiers déga-

VALÉRIE DEVILLECHABROLLE

#### Dans une lettre adressée à ses ministres

### M. Rocard demande une relance de la décentralisation des administrations hors de l'Île-de-France

M. Michel Rocard vient d'en- ont l'obligation d'élaborer un plan voyer une lellre à lous les ministres el secrétaires d'Etat pour leur demander de hâter les transferts en province de services et de fonctionnaires qui dépendent de leurs administrations respectives. Rappelant les décisions du comité interministériel d'aménagement du territoire du 5 novembre, le premier ministre invoque la « nècessaire moitrise du développement de l'lle-de-Fronce » et indique que

de localisation ». Les engagements des ministres devront être établis sur la base d'un objectif de délocalisation, en trais ans, à partir de l'Ile-de-France, d'au moins 5 % des effectifs hudgétaires. Le suivi de cette relance de la décentralisation, « nfin que l'Etat apporte une contribution significative à l'impératif de rééquilibrage entre les régions francaises », est confié au ministre de l'aménagement du territoire M. Jacoues Chérèque.

# Lovecraft ses paradoxes

THE RESERVE OF THE PERSON OF THE

4. 44.

200

gant sommer

.

Section 2. The second

100 128

134 740 To 1 1

Web area and the

1.4564

450 0100

ಲಾಸ್ಕ್ ಕೆಚ್ ಮೇ ಎರ

Parameter du toute

Salar Property of

Speed tree states from the

manufe : Home

The second of

TERRE TO LA

Application of the second

procession .

west Tauter

TOTAL STATES

Tital It was a to

32 cm la 7: 1 . . . .

Se production of the contract of

property labeled a

Address for the contract

Carried Section 1977

Pentian, man

A service of the service of

MARKETTATIATION OF THE

# www. interestant ...

skiller in the con-

A 2 2 1

**美国教育** 100 100 100

Section Labor 1

Market Congression and

STATE OF THE PARTY.

STREET THEFT STREET

West Berger Bath of treat.

東京学院の 関いたけ いいかい

大學教育 南京

推測技術ない はいい

Burger Burger (1980)

THE EXPLICATION OF THE PARTY OF

and the second

ENCY OF

-F 217

File Vee

AMERICA COLUMN

the state of the commence of the said 明明 多珠虫 清子山 for dente que mas property of fine and

DESIGN WE WANT Parintered in 14.45. V THE THE THE PART THE MANUFA & LANGE CAME A SHARE WAS A SEC. to be seen to the second Bell the Property THE RESERVE · 神经病院 本本 · The state of the state of the state of PART OF STREET Bert and a street were track brings district 1.5 THE RESIDENCE WHILE tion have at season WHEN HER WASHINGTON AND A STREET A CHARLES NO CONT A LEGIC MELLINET SET The Manual Print n management of the same of th

44 Miles 4 Miles W 3.5% T

-BAT A TO SHOW A The state of the s 

-

Maria State Control of the Control o

M. Henri Krasucki, dont c'était le demier parcours en tant que secrétaire général, e souligné qu'il était « légitime et naturel » de lutter pour les retraites, les chômeurs, les jeunes « et le peys lui-même ». Cette

« petite phrase » répondait eux déclarations de M. Jean Kasper, secrétaire général de la CFDT, qui evait affirmé que la 1ª mai était un « symbole émoussé, usé ».

Depuis Toulouse, où il participait à un rassemblement, M. Marc Blondel, secrétaira général de FO, s'est voulu plus sévère en faisant observer que la CFDT n'aveit « pas è assumer l'héritage du 1° mai, qui ne fait pas partie de son histoire».

Sauf à Strasbourg, où des délégations de le CFDT et de le DGB allemande se sont rencontrées sur le pont de l'Europe, et à Marseille, où une vingtaine de chômeurs des enclens chentiers da La Clotat ont entamé une marche nationale pour l'emploi qui doit les amener à Paris nour le 31 mai. les menifestations de province ont été

### Une impression de déshérence à Fourmies

**FOURMIES (Nord)** 

de notre envoyée spéciale

La mirade ne a'est pas produit, La célébration du centenaire de la fusillade sanglante de Fourmies n'aura pas permis de revigorer la flamme militante des descendants des neuf ouvriers qui ont, le 1ª mai 1891, trouvé la mort au cours de la répression de leur manifestation (le Monde detá 28-29 avril). - d'eutant que la magie du décor s'est dissipée avec le temps. Du théâtre des opérations ne subsistent plus aujourd'hui que quelques rangées de bâtiments de brique, eveuglas depuis la dispantion de presque touz les estaminets. La mairie, d'où avait été donné l'ordre de arer sur la foula, a démédes prud'hommes. Quant à l'églisa gothique qui dorninait alors la place tranaformée, elle, en parking, elle e été raséa en 1973 et remplacée par un édifice moderne.

Renforçant encore l'impression de déahérence, chacun est venu en ordre dispersé raviver sa mémoire. L'union départementala da Force ouvrière a déposé sa gerbe la veille. la CFE-CGC dèz potron-minet, et la CGT avait réservé la gros de ses batellions |2 000 à 3 000 personnes) à son cortège de l'eprèsmidi. Dépôt de gerbe devant les stèles du souvenir, minute de silence, sonnerie aux morts, Marseillaise : le rituel commémoratif a est done déroulé en petite pompe,

devant quelques centaines de per-CFDT. On aura beau dire, le cœur n'y était plus : les voix des militants reprenant l'Internationale jouée par la fanfare municipale se perdaient dana le vent ; la poignée d'adhérents de la Jeunesse ouvrière chrétienne ne savaient pas trop quoi scander; et les regrets de M. Georges Séguy, ancien secrétaire général de la CGT, sur la désunion syndicale semblaient d'un autre âge.

Certes, le télégramme de M. François Mitterrand - adressant ces fidèles pensées et ses melleurs sentiments » eux habitants de Fournies ren souvenir dez luttes ouvrières pour le droit de vivre et le droit au ravails - a mis un peu de baume au

cœur des présents - de même que sonnes, dont les edhérents de la la présence aux côtés de M. Fernand Pêcheux, maire communiste de la ville, de M. Michel Delebarre, ministre d'Etat chargé de la ville. venu en voisin en ses qualités de vice-président du conseil régional de Nord-Pas-de-Calais et de maire de Dunkerque. Dans son discours, M. Pâcheux, efils et petit-fils d'ouvrier du textiles de Fourmies, a redouté qu'à l'image de ce 1= mai lágendaire, la avocation industrielle du Norda ne soit bientôt plus qu'un souvenir. Qu'il se console en sachant que les souvenirs sont aussi, selon M. Michel Delebarre, eune formidable façon de ressour cer l'espérance »...

V, D.

AVIS FINANCIERS DES SOCIÉTÉS



#### **NOUVELLE PROGRESSION DU RESULTAT**

Les trois pôles d'activité du Groupe - assurance, banque, activités financière et immobillère - ont dégagé un produit d'exploitation consolidé de 141,7 milliards de

Le chiffre d'affaires consolidé d'Assurance s'élève pour 1990 à 97,3 milliards de francs ; il progresse ainsi de 51 % par rapport à 1989, l'entrée, dans le champ de consolidation, du groupe Victoire et du Groupe d'assistance GESA constituant un facteur important de cet accroissement. A champ de consolidation inchangé, le chiffre d'affaires consolidé a progressé de 9,4 % en 1990.

L'expansion internationale du Groupe se poursuit ; la part du chiffre d'affaires consolidé réalisée à l'étranger atteint, en 1990, 47 %.

UAP INCENDIE - ACCIDENTS et UAP VIE ont accru leur part du marché français en réalisant un chiffre d'affaires global de 47,3 milliards de francs, qui marque une progression de 8,1 %.

Le Groupe réalise un résultat consolidé, part du Groupe, de 4,219 milliards, en progression de 27 % sur 1989 (retraité selon les normes internationales de consoli-

Le total du bilan consolide du Groupe s'élève à 498 milliards de francs. Les provisions techniques d'assurance ont progressé de 45,9 % pour atteindre 318 milliards.

Enfin, les capitaux propres consolidés, part du Groupe, représentent en 90, 33,3 milliards de francs après affectation du résultat. Les plus-values latentes sur le total des placements du Groupe atteignaient au 31 décembre 1990, en dépit de la baisse des marchés, 46,1 milliards de francs.

Ces chiffres illustrent l'expansion continue et la capacité bénéficiaire accrue du Groupe. Le Conseil d'Administration a proposé à l'Assemblée Générale qui se tiendra le 21 juin, la distribution d'un revenu global par action de 16,50 F contre 12,90 F en 1989.

ch

ch

ne Br trè lui écı

### Les faits marquants de 1990

L'augmentation de capital a permis à la Société Centrale UAP d'accroître son capital en numeraire de 10,5 milliards de francs et de développer son actionnarlat français et étranger.

La prise de participation croisée entre l'UAP et la BNP est une nouvelle preuve du caractère durable de la coopération commerciale qui s'est établie entre les deux groupes.

L'acquisition du Groupe d'assistance espagnol GESA et la création, en association avec d'autres partenaires, de PanEuroLife, première société d'assurance vie européenne, témoignent de la vocation européenne de l'UAP.

Les performances de l'exercice 1990 prennent en compte, pour la première fois, les résultats du Groupe Victoire, avec lequel les premières collaborations concrètes ont été mises en place.

### Evolution des principaux chiffres-clés

| Données consolidées<br>en milliards de francs                                   | Exercice Exercice<br>1990 1989 |              | Pourcentage<br>de variation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Chiffre d'affaires<br>consolidé                                                 | 97,3                           | 64,5         | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| dont IARD                                                                       | 53.6                           | 33.5         | 100 march 100 mm (200)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| dont VIE                                                                        | 43.7                           | 31,0         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Résultat net consolidé<br>part du Groupe                                        | 4,219                          | 3,323        | - The state of the |
| Placements consolidés<br>en valeur d'actif<br>au 31 décembre                    | 304,5                          | 221,3        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Plus-values latentes<br>avant impôt<br>au 31 décembre<br>dont part du groupe    | 46,1<br>42,0                   | 55,0<br>50,5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Capitaux propres conso<br>part du Groupe<br>au 31 décembre<br>après affectation | lidés<br>33,3                  | 22,2         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Assemblée Générale : 21 juin 1991

| Car                  | net de l'a | ctionna | ire  |
|----------------------|------------|---------|------|
| Dividende en Francs  | 90         | 89      |      |
| Hors avoir fiscal    | 11,0       | B,6     | 77.7 |
| Avoir fiscal compris | 16,5       | 12,9    |      |

ÉTRANGER

La crise des industries de l'armement

#### L'américain General Dynamics licencie trente mille salariés

M. William Anders, nouveau président de la firme General Dynamics, a annoncé le 1er mai, devaot l'assemblée générale annuelle de ses actionnaires, 30 000 suppressions d'emplois, soit le tiers des effectifs, d'ici au milieu des ennées 90. Les dépenses d'investissement du deuxième fournisseur américain du Pentagooe (fusée Atlas, avions de combet, chars d'assaut Abrams M1-A1. sous-marins) seroot réduites de 60 % dans le même délai.

Cette annooce surprendra eeux ui se souviennent que General Dynamics (10,1 milliards de dol-lars de ebiffre d'affaires) a remporté, la semaioe dernière, avec Lockheed et Boeing, le contrat d'un avion tactique d'une nouvelle génération, l'ATF, dont le montant s'élève à 70 milliards de dollars sur dix ans (le Monde du 25 avril). Il semble que, malgré ee succès, M. Anders analyse comme inéluetable la baisse des erédits de la défense aux Etats-Unis et qu'il ait décidé d'anticiper cette évolution en adaptant son outil industriel de façon drastique. L'abandon par le Pentagone du projet d'avion A12 (52 milliards de dollars), développe pour la marine américaine en

ecoperation avec MeDonnell Douglas, avait déjà cootraint Geoeral Dynamics à se séparer de 4 000

Les choix du Pentagone contiouent de causer des perturbations chez les industriels travaillant pour lui : General Electric va liceoeier I 800 employés qui travaillaie ot sur le moteur du futur ATF, sa proposition n'ayant pas été retenue et le marché ayant été attribué à soo concurrent Pratt and Whitney.

O Les grèves dans la menallurgie allemande pourraient se poursuivre. - IG Metall, le syndicat allemand de la métallurgie, a anoonce que 250 000 salaries avaient fait greve, mardi 30 avril, pour obtenir une augmenta-Uon des salaires de 10 % en 1991. Le mouvement de greve s'est concentre sur l'industrie automobile. La fédération patronale propose une hausse de 4 % des salaires cette année et juge «irréalistes» les demandes syndicales. De oouvelles grèves pourraient donc avoir lieu. Un autre mouvement reveodicatif risque de se développer dans l'imprimerie, où les demandes syndicales (+11 %) sont également très supérieures aux propositions

#### M. Bush défend son projet d'accord de libre-échange avec le Mexique

Le président des Etats-Unis tente aetuellement de convaincre le Congrès de lui accorder le renouvellement - demandé début mars du fast-track, qui est une autorisation de négocier un traité de façon accélérée. Dans les pourparlers eogagés par les Etats-Unis avec le Mexique pour la conclusion d'un accord de libre-échange, semblable à celui qui unit les Etats-Unis et le Canada, le renouvellement du fasttrack limiterait les droits du Coogrès à un vote sans amendement possible

M. George Bush a réaffirmé ces derniers jours, devant la presse économique, que les Etats-Unis allaient accroître leur coopération avec le Mexique pour la intte con-tre la pollution à la frontière et pour l'amélioration des droits et conditions de travail au Mexique. Les syndicats ouvriers s'inquièteot beaucoup, en effet, des risques d'une délocalisation massive d'en-treprises américaines désireuses de bénéficier des règles et des normes moins strictes au Mexique qu'aux

☐ La Chise achète près de 700 000

tonnes de blé américain subventionoé. - La Chioe a acheté 698 840 tonnes de blé américain à des prix subventionnés, poor livraison cet été, a anooncé, le le mai, le département américaio de l'agriculture. Cette transaction s'accompagoe d'uoe subvention gouvernementale de 35,05 dollars tpar tonne dans le cadre du programme de soutien à l'exportation. Le dernier vol régulier d'Interflug. - Mise en liquidation au mois d'août 1990. la compagnie aérienne de l'ex-RDA, Interflug, a effectué son dernier vol régulier, mardi 30 avril, entre Berlin-Schoenefeld et

Vienne. Interflug perdait quotidiennement 1,6 million de francs. Sur ses 2 500 employés, mille ont déjà été embauchés par la compagnie allemande Lufthansa, qui n'avait pu racheter sa consœur en raison de l'opposition de l'office allemand des

☐ L'Islande boycotte les oégocia-tions AELE-CEE à Bruxelles. — Le goovernement islandais a décidé de oe pas envoyer de représentant, le 2 mai, à Bruxelles pour participer aux négociations entre les pays de l'Association européeone de libre-échange (AELE), doot elle fait partie, et la Communauté eurocenne sur la création d'un espace écocomique européen, a indiqué le mioistre des affaires étrangères. M. Joo Baldvio Hannibalsson. Le but du boycottage est de pousser la Commission européenne à coor-donner les politiques de la pêche des pays membres de la CEE.



INDUSTRIE

#### Le groupe Thomson a perdu 2,5 milliards de francs en 1990

Comme prévu (le Monde du 20 avril), le groupe Thomson a perdu l'an passé 2,47 milliards de francs, après un bénéfice de 497 millions en 1989. Il s'agit des résultats consolidés « part du groupe» de la maison-mère Thomson SA, nationalisée, Ce déficit a vision exceptionnelle de 2.9 milliards retenue dans les comptes pour cause de restructuration.

Les résultats du groupe Thomson recouvrent des performances radi-calement différentes de ses deux priocipales siliales : d'un côté, Thomson Consumer Electronics. spécialisée dans l'électronique grand public, a perdu 2,7 milliards de francs; de l'autre, Thomson CSF (électronique militaire) a réa-lisé 2,2 milliards de francs de profits. Malheureusement pour le groupe, les résultats de sa filiale militaire n'ont pas pu compenser les pertes du secteur grand publie : une partie importante (40 %) de son capital est entre les mains d'actionnaires privés, qu'il a fallu rémunérer à hauteur de 870 millioos de francs.

o Manifestations des viticulteurs et péages gratuits sur les autorootes A9 et A61, - Plusieurs centaines de viticulteurs ont occupé dans la matinée du le mai les sorties des autoroutes A9 et A61 entre Carcassonne et Montpellier, et dispeosé les automobilistes de péage. Les viticulteurs demandent uoe revalorisatioo des prix des vins de table et de pays ainsi que des aides aux eunes viticulteurs endettés.

Le Monde Edité per la SARL Le Monde Comité de direction : Rédacteurs en chef :

Microsoft

وفت و هوسو راه

The South Sales of

were marketings and

Signer Colle and the street

- Treamper W. The same of the sa - with the same

and the paying the paid

Acres L. Mary 1888

and a time of 🏗 🗃

THE R. PERME na – seus nyaéta sang

Walter Street Street



مكذا من الاجل

### AFFAIRES

# Microsoft-IBM : la fin de l'union sacrée

Microsoft ne veut plus dépendre d'IBM pour imposer ses systèmes pour micro-ordinateurs. Conséquence : une guerre des standards qui sème le désarroi chez les utilisateurs

SAN-FRANCISCO

m der mandten in in

icain General Dynamics

e trente mille salaries

ووموضف

gian and the Desemble of

STATE OF LAND ಚರ್ಚ ಕ್ರಾಕ್ಟ್ರ

manife gamen pro-

MODEL CO.

Anger 15

40.7: 221 ....

43 30 60

alemateries a je

INDUSTRIE

Atan ing .

to progress a si

, T. . . .

era glass and w

5.00

Marie Carre

一、海 新海岸

医多种软件和

A de Experience vi

THE MENT OF THE PARTY OF

Marine Andrews

correspondance OUT semblait réglé comme un mécanisme d'horlogerie. OS/2, le système d'exploitation concocté par Microsoft et par IBM pour gérer ses micro-ordinateurs devait succéder à MS-DOS, le système des fameux PC et compatibles commercialisés depuis dix ans. Celui du Macintosh, relégué à un rôle secondaire avec selon le chiffre de Dataquest, et quelques autres plus exotiques (CPM, Apple II) complétaient un panorama somme toute homogène.

Mais « le monde a changé en quel-ques mois », confie Fred Gibbons, le président de Software Publishing Corporation, une entreprise de logi-ciels de 120 millions de dollars (720 millions de francs) de chiffre d'affaires. Plusieurs stratégies de systèmes d'exploitation sèment le désarroi dans le Landernenu des développeurs de logiciels.

Le 22 mai 1990, Microsoft annonçait, à grand renfort de publicité, l'interface graphique Windows 3.0. Fonctionnant soit avec RS-DOS, soit avec OS-2 ce logiciel, destiné à rendre l'utilisation des tBM PC et compatibles aussi simple que le Macintosh d'Apple, avait progressé médiocrement jusqu'alors. « Le pro-duit n'était pas au point », estime de façon lapidaire Stewart Alsop, l'un des experts de la profession. Mais la dernière version reucontre immédiatement un succès unanime, avec près de trois millions de copies commercialisées en dix mois, le plus grand best-seller de l'histoire microinformatique. A 99 dollars l'unité, le logiciel s'arrache.

#### Révolte et découragement

Dans la foulée, la firme de Seattle pousse son tableur (Excel) et son traitement de texte (Word), adaptés à ce nouvel interface graphique. Ces applications rapportent derechef près de 400 miltions de dollars à Microsoft en un an, soit plus de 25 % du chiffre d'affaires (1,47 milliard en 1990), selon les estimations de Bear Stearns. A la lisière du système d'exploitation et des pro-grammes d'application, Windows bouscule l'équilibre antérieur, et plus particulièrement la transition

En effet, malgré un effort conjoint

d'IBM et de Microsoft des 1986, OS/2, lancé en 1988, ne suscite guere l'entbousiasme des utilisateurs. La puissance du système d'exploitation ne parvient pas à surmon-ter l'écueil dû à sa complexité. En 1990, plus de trois cent mille copies du système sont vendues : un décol-lage tardif, mais fort en retrait par rapport aux performances de MS-DOS (soixante millions de copies vendues selon Dataquest). « Au moment où OS/2 s'améliorait, Windows a obligé les utilisateurs à reconsidérer leur choix de plaie-forme », dit Fred Gibbons. D'autant plus que, même si Microsoft continue d'affirmer qu'il continue de dèvelopper OS/2 avec IBM, la firme de Bill Gates est résolue à voler de ses propres ailes en commercialisant son propre système d'exploitation directement, sans passer par les constructeurs.

#### Cheval de Trole »

Les conséquences de la nouvelle donne s'avérent fâcheuses pour les développeurs de logiciels. « Pour les plus petits, il s'agit d'une catastrophe », selon l'expression de Jest Tarter, l'éditeur de Sostletter, une lettre confidentielle spécialisée dans le domaine. Des artisans ou petites entreprises ont tout parié sur OS/2. Pour les grandes, telles Borland ou Software Publishing, les millions de dollars investis passent en pertes et profits. « Nous avons misé 15 millions de dollars sur OS/2 en 1989, soit la moitié de notre effort de recherche », confesse Fred Gibbons,

Même si « IBM o perdu beaucoup de prestige en ne réussissant pas à faire décoller OS/2 conformément aux prévisions », à en croire Jeff Tarter, la colère de la communauté micro-informatique est plutôt diri-gée vers Microsoft. « Un mélonge de révolte, de découragement et de jalousie », constate un concurrent.

Révolte, car Microsoft, dans une succession de déclarations conjointes avec tBM, avait recommandé one « tous les développeurs autres que ceux qui disposaient de projets en cours utilisant Windows choisissent de préférence OS/2 » (communiqué du 13 novembre 1989). Or, dès le succès de Windows 3.0, entré dans les annales, il semble bien que l'entreprise de Bill Gates s'éloigne d'OS/2, malgré des dénéga-tions multiples. Un article publié

28 janvier vend la mèche, occasion- dont elle partage la paternité. nant uoe succession de démentis embarrassés. Mais le mal est fait. Découragement, car maigré la déroute avec ce projet, la firme de Scattle rebondit mieux que quiconque. « Microsoft s'est servi de Windows comme d'un cheval de Troie pour ses lagiciels d'application », explique Gianlucca Rattazzi, le pré-

Propos repris en écho par d'aufirme de Seattle avait intérêt à favoriser Windows, dont elle contrôle la tion » et sa division «applications»

sident de Parallan.

dans le Wall Street Journal du technologie, au détriment d'OS/2.

« Jalnusle », explique Philippe Kahn, volant au secours de Microsoft. Il poursuit : « Certaines firmes, dant Latus, se plaignent de Microvoté. Le reste c'est de l'anecdote. On ne peut saire porter le chapeau oux clients. Il suffisait d'écouter ce que pensalent les utilisateurs, » Malbeureusement, l'argument de Lotus a atteint sa cible. Microsoft, qui avait tres, dont Lotus, qui estiment que la édifié une muraille de Chine entre sa division «systèmes d'exploitaEt l'ensemble de la critique tend à

Toutefois, OS/2 a bénéficié de la controverse de deux manières. D'une part, les analystes se sont penchés sur le produit et son poten-

tâchent d'introduire, en retard, des applications compatibles avec

confirmer que le système d'exploita-tion mérite mieux. Dans les architectures micro-informatiques de haut de gamme où la complexité des besoins s'ajoute à un besoin de connectivitè rapide, le système proné par « Big Blue » constitue la solution du futur. « OS/2 deviendra l'outil révé des grands cumptes », conclut Fred Gibbons.

#### Inéluctable cohabitation

D'autre part, IBM a décide de renforcer le soutien à son système d'exploitation, « lis unt trop investi pour abandonner. Désurmais, des projets gigantesques tels Amadeus, en France, sont fundés sur OS/2 », explique Philippe Kahn, de Borland. Propos confirmés par la biérarchie d'IBM, qui va lancer, ce mois-ci, une campagne publicitaire de 40 millions de dollars pour redorer le blason de son option favorite.

En attendant, l'horizon de la micro-informatique se brouille avec l'inéluctable cohabitation des quatre systèmes MS-DOS, Unix, Macintosh et OS/2. Les progrès d'Unix et d'Apple (Macintosh) consolident une tendance à l'éclatement des standards. corollaire d'une multiplicité de choix pour les utilisateurs. « Ceux-ci pourront segmenter leurs besoins individuels ou complexes et trouver des solutions adaptées », estime Philione Kahn.

Le schisme observé au cours des dernières semaines entre Microsoft et IBM s'accentuera-t-il? Pour la première fois depuis 1981, le front uni des deux entreprises eraque. Conséquence prévisible d'une équipée où les intérêts ont brusquement divergé. Les rares propos publics recueillis auprès des dirigeants d'IBM ne laissent aucun doute sur leur désir d'en découdre. Pris en tenaille, les utilisateurs et les développeurs assistent, impuissants, selon l'expression de Fred Gibbons, à « lo danse des cloquettes de deux géants qui écrasent tout sur leur pas-

**ALEX SERGE-VIEUX** 

### Bercy se dote d'une arme juridique

Le retrait de l'Etat de la sphère économique et l'Europe ont amené le ministère des finances à créer l'Agence judiciaire du Trésor

ment à propos des indemnités réclamées par Daniel Barenbolm peu après son éviction de l'Opéra de la Bastille? L'Agence judiciaire du Trésor, l'AJT. Qui s'est chargé de récupérer les aides données à Boussac sitôt que la Commission européenne les a déclarées illi-cites? L'AJT. Qui a étudié la légalité des indemnisations réclamées par Jèrôme Seydoux, PDG de Chargeurs, après la rupture de sa concession sur la Cinq? L'AJT

Inconnue du grand public, l'Agence judiciaire du Trésor est pourtant, depuis la nomination de Jean-Jacques François, ancien sous-directeur à la comptabilité publique, au poste de chef de service, l'organisme le plus agité de la fonction publique. Plutôt que d'émigrer dans le privé, cet énarque vibrionnant a cu le bon goût de rester dans l'adminiatration pour la faire bénéficier des principes de gestion des entreprises modernes. Déjà, à son ancien poste, Jean-Jacques François s'était fait remarquer par l'efficacité des programmes informatiques qu'il avait fait adopter par l'ensemble des ministères pour mieux centraliser leur comptabilité. C'est lui aussi qui a été l'un des promoteurs de la politique de recouvrement par objectif. Les comptables qui, auparavant, récupéraient les créances de l'Etat selon un cadre réglementaire, ont entrepris de le faire en se fixant des objectifs. Dès

liards de francs pour le budget de Récompensè de ses bons et

loyaux services par un poste de chef de service à l'Agence judi-ciaire du Trésor en 1988, Jean-Jacques François s'y est d'abord « senti très seul ». Intimement convaineu qu'avec l'Europe et la libéralisation financière le droit allait retrouver un rôle de premier plan, notre bomme a entrepris de dépoussièrer l'institution. Objectif là encore : faire de l'AlT un lieu de conseil financier pour le gouvernement. Avec succès. Trente dossiers avaient été étudiés en 1987; l'AJT en a traité 170 en 1990. Du patrimoine immobilier de Charbonnages de France à la construction de l'Europe monétaire, en passant par le bicentenaire de la Révolution française et l'exposition universelle de Séville, le droit accompagne toutes les décisiona. « Nos notes proposent mujours des solutions, et si nos conseils ne sont pas toujours suivis, chacun a pris ses responsabilités », affirme Jean-Jacques François.

#### Des économies pour le budget

Bien entendu, cette dynamisation ne s'est pas faite sans mal. L'inertie, voire la résistance passive de certains chefs de bureau, a été vaincue par une mobilité bien venue ou des départs en retraite opportuns. Quant aux magistrats

leur chef de service. « Bien qu'il ne sait pas juriste, Jean-Jacques François a un nez incroyable pour détecter les faiblesses d'une nate», reconnaît l'un de ses collabora-

L'essor de l'AJT a, il est vrai, été grandement faeilité par le brusque coup de sang de la direction du budget un matin de 1988. Les hauts fonctionnaires de la «DB» chargés de tailler dans les dépenses de l'Etat se sont aperçus qu'entre 1986 et 1988, la ligne de crédit affectée au règlement des contentieux entre l'Etat et ses administres avait été multipliée par trois. En d'autres termes, chaque fois que l'Etat avait méprisé le droit, celui-ci se vengeait financièrement. Désormais, avant d'aller au procès,

UI a élaboré la position juridique du gouverne-ment à propos des 0,4 %, soit un gain de 2 à 3 milcompagnie des administrateurs terdit également le contentieux de civils issus de l'ENA aussi stimu-lantes que les crises de colère de arrêts du Conseil d'Etat, on n'attend pas qu'il y en ait un cin-quième», explique Jean-Jacques François.

> La mise en place d'un conseil juridique de baut niveau au sein du ministère des finances n'e pu être réalisée sans quelques investissements: une documentation pointue et internationale, un réseau d'experts extèrieurs pour les dossiers très spécialisés permettent une intervention en continu et même une détection des problèmes avant qu'ils se posent. Nomme trésorier-payeur génèral au début du mois de mai, Jean-Jacques Fran-çois devait être remplacé à la tête de l'AJT par l'un de ses collègues de la comptabilité publique. Il quitte l'AJT avec le sentiment du devoir accompli.

YVES MAMOU

### **SOS** biscuits

Après l'aide alimentaire aux Roumains, celle aux réfuaiés kurdes mobilise des PME

**ALENÇON** de notre correspondant

est confronté à la justice depuis le

15 mars dernier. La Federal Trade

Commission (FTC), la Commission

de la concurrence américaine, exa-

mine le communiqué du 13 novem-

bre 1989 afin de déterminer si la

firme de Seattle a délibérément

La réalité effraie par sa simplicité

et par l'envergure de son impact.

Incapable de prédire le choix des

utilisateurs. Microsoft avait préservé

ses différentes options. « La mains

probable s'est concrétisée », explique

Stewart Alsop. Résultat : depuis un

an, les développeurs se précipitent et

induit en erreur les développeurs.

E matheur des uns... Située à Lonlay-l'Abbaye, dans l'Orne, la Biscuiterie de l'Abbaye a du embaucher rapidement trente personnes pour faire face à une énorme commande de biscuits vitaminés pour le compte de Mèdecins sans frontières. Au total, ce seront à la fin du mois de mai 200 tonnes qui seront expédiées sur les frontières de l'Irak pour les réfugiés kurdes. La moitié de ce tonnage a déjà été larguée par les Transall qui décollent de Toulouse.

Le PDG, Gérard Lebaudy, a dû demander une autorisation spéciale auprès de l'inspection départementale du travail pour que les femmes volontaires pour le service de nuit puissent l'effectuer. Une commande qui n'est que la répétition d'autres, antérieures, puisque la biscuiterie a

livré en octobre 50 tonnes de ces mêmes biscuits à la Roumanie.

Conditionnées dans des barquettes thermoformées, le tout clos hermétiquement dans des seaux en plastique pouvant ensuite servir pour les travaux ménagers, ces palettes sont riches en calories, sels minéraux, vitamines et protèines laitières. C'est la société Nutriset, située à

Malaunay, dans la banlieue rouennaise, qui a concu le produit et en est le commanditaire. La biscuiterie, prestataire de services, apporte la farine, l'emballage et la main-d'œnvre. Quant aux protèines, c'est la Laiterie du mont Saint-Michel située à Fougères qui les fournit. Créée il y cinq ans, cette société de Haute-Normandie s'est spécialisée dans l'aide alimentaire. Ses produits, six au total, sont tous agréés par la FAO. Nutriset vient de recevoir commande pour la CEE d'un énorme marché de farine lactée destinée aux Palestiniens. Ses clients, les organisations caritatives (ici, pour les Kurdes, Médecins sans frontières et la cellule gouvernementale d'urgence), livrent dans trente pays frappés par des catastrophes économiques, famines, etc... notamment en Afrique ou en Amérique du Sud.

Quant à la Biscuiterie de l'Abbaye qui fut fondée il y a vingt-sept ans par le grand-père Lebaudy, à partir de la mise au point d'un succulent sablé, elle a réalisé l'année dernière 40 millions de chiffre d'affaires. Elle exporte 2 % à 3 % de sa production (2 000 tonnes/an) vers le Canada, le Japon, l'Italie, le Portugal et la Belgique. Aujourd'bui, elle s'est un peu spécialisée dans l'urgence.

MICHEL LORET

#### <u>TABLES D'AFFAIRES</u>

### **DÉJEUNERS** RIVE GAUCHE .

DODIN BOUFFANT 43-25-25-14 12 b 30-14 b 30, 20 h-23 h. Ouvert le samedi. Toujours son bon rapport qualité-25, que Frédéric-Sauton F. dim. Park. prix, dont le menu à 170 F. Poissons, fruits de mer et crustacés toute l'année.

14, rue Daupbine, 6"

43-26-44-91 SPÉCIALITÉS INDIENNES. « De lous les indiens, celui-là est de très F. lundi loin le meilleur et le plus authentique. » Christian Millau (Gault-Millau).

# Le nouveau cap des Chantiers de l'Atlantique

Dix-huit mois après un conflit très dur, syndicats et direction vivent désormais en bonne entente. La crise de la région et une « thérapie de groupe » y ont aidé

SAINT-NAZAIRE de notre envoyé spécial

INQ mois apres, les stiggravement endommagé te Monarch-of-the-Seas dans te bassin Jean-Bart à Saint-Nazaire on pratiquement disparu. Seut indice perceptible, la partie avant du paquebot – qui a du être entièrement reconstruite – n'a pas encore reçu la couche de peinture blanche qui sied à un navire destiné à croiser dans les mers limpides des Caraïbes, Les Chantiers de l'Atlantique (groupe GEC Alsthom, 4 500 salariés) s'y sont engages; l'armateur Royal Caribbean Cruisc pourra prendre possession du bateau le 18 octobre prochain.

Un sinistre d'un autre type, mais peut-être plus grave encore, fait lui aussi partie du passé. Les dix semaines du conflit social de l'automne 1989, marquées par des incidents et un lock-out, appartiennent à une époque que l'on veut bel et bien révolue. La preuve : depuis un an, la direction et les syndicats on signe pas moins de six accords, dont trois paraphès y compris par la CGT, Plus qu'une normalisation des rapports sociaux, c'est un véritable changement de cap qu'ont opère les Chan-tiers de l'Atlantique, qui, pour la pre-mière fois en 15 ans, disposent d'un carnet de commandes confortable (4 paquebots, 5 méthaniers et 5 frégates militaires) garantissant l'activité de l'entreprise jusqu'au début

#### Ambiance calamiteuse

L'incendie du Monarch-of-the-Seas a parfaitement illustré la cohésion retrouvée des Chantiers, dont toutes les composantes ont décidé de se mobiliser pour réduire au strict minimum le retard sur la date initiale de livraison. Il y a 18 mois à peine, l'ambiance était pourtant calami-

rienne, les grévistes avaient du finalement baisser pavillon. Pour sa part, l'entreprise ne pouvait que constater l'échec de sa politique sociale.

Décidée à repartir du bon pied, la direction a confié, début 1990, une vaste enquête à deux sociologues et à un universitaire nantais dont tes conclusions ont été rendues publiques. Peu surprenantes, celtes-ci attestaient qu'en dépit d'un carnet de commandes rassurant le personnel était inquiet pour l'avenir et déplorait une absence de concertation à tous les niveaux. «Ce conflit a révélé que notre stratègie sociale avait fait son temps, et qu'il fallait une relance effective du dialogue avec les syndicnts », analyse M, Jean-Noël d'Acremont, directeur général des Chan-

#### " Plus jamais ça! »

La mise en œuvre de cette forme

de thérapie de groupe a coîncidé avec l'apparition d'une nouvelle donne syndicale. Les élections professionnelles qui ont suivi le conflit ont consacré la fin de l'hégémonie de la CGT. Contrôlé jusqu'alors par celle-ci, le comité d'entreprise est dorenavant dirigé par la CFDT avec FO et la CFE-CGC. Des avril 1990, quatre mois après la fin du conflit, un accord salarial - le premier depuis 1976 - a pu être conclu, puis en octobre un autre, sur l'indexation des primes. Le mois suivant, un consensus sur les qualifications est intervenu. Depuis le début 1991, les partenaires sociaux se sont entendus pour mettre au point des horaires individualisés pour le personnel des services d'études et introduire des

AVIS FINANCIERS DES SOCIÉTÉS

**VALEURS ET PERFORMANCES** 

« Au suriir du conflit de 1989, le personnel s'est dit : plus inmais çn! En fait, nous nous sommes tous décoinces », estime M. Jacques Brutinot, responsable des affaires sociales des Chantier de l'Atlantique. « Auparavant, lorsque nous proposinns de inner une negociation, ans partenaires denoncaient des revendications patronales. De notre côté, nous avions tendance à agir unilatéralement, en privilégiant la hièrarchie, Outre la modification du rapport de forces syndical, le fait que de simple etablissement nous soyons devenus une filiale de GEC Alishom a facilité les choses », assure-t-il. La façon dont a été introduit le « plan exceptionnel de formation» des Chantiers de l'Atlantique témoigne de ce nouvel état d'esprit. A partir d'une réflexion

escompté de la population nazai- a été trouvé sur la politique salariale assurée par des groupes de travail associant la direction et des ouvriers représentatifs de telle ou telle spécialité désignes par les syndicats, des programmes de formation ont été réalisés. Ensuite, les représentants du personnel se sont directement impliques pour promouvoir les stages et encourager les volontaires.

#### pratiques sociales

Pourtant, les syndicats s'engagent avec une certaine prudence sur ces sentiers consensuels fort éloignes de la tradition ouvrière nazairienne. Tour en reconnaissant que « les rapports sociaux se sont blen améliores ». la CFDT hésite encore à se démarquer trop nettement des cégétistes. Selon M. François Loyer (CFDT), nouveau secrétaire du comité d'en-

treprise, « un petit rien pourrait créer une nouvelle situation conflictuelle », alors que M. René Magre (CGT) se rejouit d'avoir contribue à l'avenement de « nouvelles pratiques sociales », mais considere que la direction n'est pas allée an bout de son examen de conscience. Quant à M. Jean-Paul Lemasson, porte-parole de la CFE-CGC – organisation qui a réalisé une percée après avoir organisé les non-grévistes durant le conflit, - il peste contre « le poids encore excessif des habitudes et du

Néanmoins, direction et syndicats se retrouvent pour s'inquiéter de la réduction des départs en préretraite imposée par le gouvernement. En 1991, sur les 206 salariés des Chantiers atteignant 56 ans, 100 sculement pourront bénésicier d'une

fois aux Chantiers de l'Atlantique, la preretraite n'est plus un droit autodère que la bonne santé économique des Chantiers ne justifie plus un tel traitement. Pour l'entreprise, cette décision interdit de rajeunir les effectifs - dont la movenne d'age est de 43 ans - qui ne comprennent que 80 ouvriers de moins de 33 ans sur un total de 2 800... Quant aux sondicats, ils font remarquer, non sans une certaine virulence, que l'oblantion de préretraites en nombre suffisant permettrait de réaliser des embauches particulièrement utiles dans une agglomération qui souffre d'un taux de chomage élevé (17 %). Une fermelé qui, au passage, leur permet de redorer leur blason revendicatif sans porter préjudice à une nant 18 mois.

JEAN-MICHEL NORMAND

The second of the

化二氯二苯甲

and the linearized

The second second

4. 45 W CH 100

No. of the said The Later Section

TO TA PROPERTY.

マニスターが大き物

nace grandly was a

Common S Of S

### L'ère des « méga-agences » de pub

Le classement des dix premières agences mondiales reflète la puissance des concentrations financières dans la profession

planète, classer les agences de publicité? Rien de moins sûr. Les grandes sont devenues mondiales, tout comme les grands produits qu'elles défendent, ce qui refléte une réalité économique, et chaeune d'entre elles coiffe une belle collection de filiales, sons-filiales, sous-sous-filiales, des plus grandes - aussi grandes que la maison mère, parfois - aux minuscules (deux pièces et trois personnes : un N'ayant pu obtenir le soutien a quelques jours, un terrain d'entente l'taire). De plus, le secteur a connu,

EUT-on encore, sur la depuis quelques années, de telles planète, classer les vagues de concentrations, absorptions, achats, fusions, qu'oo ne peut plus parler qu'en termes de «groupes», qui sont en réalités des «groupes de groupes» (voir tableau ci-contre). La revue spécialisée (américaine) Advertising Age (AA) ne traite-t-elle pas leurs principales filiales de «méga-agences»?

La consolidation de tels ensembles est loin d'être simple, et les fluctuations des monnaies les unes par rapport aux autres peuvent changer brutalement la valeur des comptes, changeant du même coup blisse par rapport au dollar, et le japonais Dentsu, qui fut longtemps le champion mondial toutes catégories, perd des places, ce qui fut le cas l'an passé. Si le yen reprend du poil de la bête, le paysage chan-gera, comme dans un kaléidoscope, sans qu'on puisse trouver dans ce tableau, indispensable pour jauger la puissance internationale de la publicité, le reflet de la baisse de la conjoncture publicitaire ou de son eventuelle reprise.

#### Des colosses aux pieds d'argile?

Tel qu'il est, le classement mondial place en tête deux groupes britanniques, WPP Group, avec à sa tête Martin Sorrell (un ancien de ebez Saatchi) et Saatchi & Saatchi (du nom des deux frères talentueux, qui ont du laisser la tête de leur affaire au Français Robert Louis-Dreyfus). Encore la puiselte essentiellement faite de méga-agences américaines. Ces deux premiers de la classe font d'ailleurs un peu figure de colosses aux pieds d'argile : Saatchi est en plein redressement, et WPP a annoncé, à la fin de 1990, qu'il ne distribue-rait pas de dividendes et qu'il négociait avec ses banques la «restructuration » d'une dette de...
3 milliards de dollars, due à sa spectaculaire politique d'acquisitions (le Mnnde daté 23-24 décembre 1990).

On trouve ensuite deux authentiques groupes américains, de constitution beaucoup plus ancienne, Interpublic et Omnicom, le japo-nais Dentsu, puis Young & Rubi-cam, qui reste au premier rang incontestable des agences américaines (plus d'nn milliard de dollars de revenu brut (1) consolidé). Le français Eurocom arrive au septième rang. Le dixième de la liste (Foote, Cone & Belding) est allié à Publicis, que l'on trouve au trei-zième rang, suivi immédiatement de Roux, Séguéla, Cayzac & Gou-dard (RSCG), et de BDDP (Boulet, Dru. Dupuis, Petit)...

Au reste, cette complexité se reflète dans la recension d'AA, qui se trouve obligée de multiplier les classements pour tenter d'en rendre compte : tes dix premières

(11 En matière de publicité, an ne parle plus de chiffre d'affaires (le montant global des budgets conflés à une agence par esc clients), qui comprend l'achet d'espace, la mise en œuvre de matériels (films, videos, plaquettes, etc.) conflée à des sous-traitants. Le « revenu brut », une fois déduites ces sommes qui ne font que transiter par les agences, représente leur véritable activité, rémunérée soit en honoraires, comme dans les autres profes-

agences basées aux Etats-Unis, les dix premières agences sur les marques américaines... Avec un échec : l'agence de l'année brille par son absence. Les juges charges d'attribuer cette distinction ont du déclarer forfait : ils ont trouvé de hauts niveaux de professionnalisme,

mais aucune agence ne creusait l'écart avec ses poursuivants pour la creativité et la renssite. L'n aveu d'impuissance qui devrait, quelque part, attrister, voire inquieter Madison Avenue. La publicité, ce n'est pas que de la finance...

#### Les dix premiers groupes de publicité dans le monde

| Groupe   Ville du siège social   Principales agences   brut en de de l'antide du siège social   Principales agences   brut en de de de l'antide se social   Principales agences   brut en de de de l'antide se social   Principales agences   brut en de de de l'antide se social   Principales agences   brut en de de de l'antide se social   Principales agences   brut en de de de l'antide se social   Principales agences   brut en de de de l'antide se social   Principales agences   brut en de l'antide se social   Principales agences   Prin | 141      | CID     | groupes    | ue publicite unus             | C WOUNT                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| J. Waiter Thomson Scali, McCabe, Sloves 27  2 Santchi & Santchi Loudres Santchi & Santchi AC & R Cadwell Davis Partners Backer Spicivogel Bates 17  3 Interpublic Group New-York McCann-Erickson Lintas, Dailey & Ass. 16  4 Omnicom Group New-York BBDO, Baxter, Gurian & Mazzei, Frank J. Corbett DDB/Needham 13  5 Dentsu Tokyo 12  6 Young & Rubicam New-York Y & R; Cato/Johnson Chapman Direct Sudier & Hennessey 16  7 Eurocom Group Paris HDM, Bélier 7  8 Haknhodo Tokyo 5  9 Grey Ad New-York Grey Ad. 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |         |            | Principales agences           | Revenu<br>brut mondia<br>en 1990<br>(en millions<br>de dollars) |
| AC & R Cadwell Davis Partners Backer Spicivogel Bates  1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |         | Loudres    | J. Waiter Thomsoa             | 2 715                                                           |
| Lintas, Dailey & Ass. 1 6  4 Omnicom Group New-York BBDO, Baxter, Gurian & Mazzei, Frank J. Corbett DDB/Needham 1 3  5 Dentsu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | chi      | hi      | Loudres    | AC & R Cadwell Davis Partners | 1 729,3                                                         |
| & Mazzei, Frank J. Corbett DDR/Needham 13  5 Dentsu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | XUP).    |         | New-York   |                               | 1 649,8                                                         |
| 6 Young & Rubicam New-York Y & R ; Cato/Jnhuson Chapman Direct Sudier & Hennessey I 6 7 Eurocom Group Paris HDM, Bélier 7 8 Haknhodo Tokyo 5 9 Grey Ad New-York Grey Ad 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ıp       | <b></b> | New-York   | & Mazzei, Frank J. Corbett    | 1 335,5                                                         |
| Chapman Direct Sudier & Hennessey 1 0  7 Eurocom Group                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |         | Tokyo      |                               | 1 254,8                                                         |
| 8 Haknhodo Tokyo 5  9 Grey Ad New-York Grey Ad. 5  10 Foote, Cone & Belding                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 241      | Ida     | New-York   | Chaoman Direct                | 1 073,6                                                         |
| 9 Grey Ad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | )        |         | Paris      | HDM, Bélier                   | 748,5                                                           |
| 10 Foote, Cone & Belding                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |         | Tokyo      |                               | 586,3                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |         | _ New-York | Grey Ad.                      | 583,3                                                           |
| Communications Chicago F, C & B C 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Be<br>ns | Beldir  | Chicago    | F, C&BC                       | 536,2                                                           |

### LE MONDE diplomatique

Mai 1991

#### MĚDIAS, SOCIÉTÉS ET DÉMOCRATIE.

L'ère du soupçon, par Ignacio Ramonet. — Aux ordres du Nord, l'ordre de l'information, par Jacques Decornoy. — CNN, rythme infernal et suspense à l'état brut, par Yves Eudes. — Manipuler et contrôler les cœurs et les esprits par Herbert I. Schiller. les esprits, par Herbert I. Schiller. – Le complexe militaro-médiatique, par Martin A. Lee. – Vidéo-résistance à l'heure des satellites, par Nathalie Magnan. - Le spectacle de la propagande, par Pierre Guislain. -Faxer ou périr, par Maurice Ronai. - Trop fascinants mondes virtuels, par Michel Colonna d'Istria - Sauve qui peut, les programmes, par Bernard Cassen.

En vente chez votre marchand de journaux

**DE NOS SICAV** The second secon Performances en % (coupons bruts reinvestis SICAV (du 30/3/90 sur 5 ons 73687,10 C - Prods monétaires et abligations CAPIMONETAIRI C · Prods monétaires et obligation 5685,57 CAPIOBLIG + 9,77 SOGEPARGNE 310,61 + 7.91 DA · Obligations françaises INTEROBLIG 12480,48

+ 39,78 + 39,82 INTERSELECTION FRANCE DA - Actions et obligations - 0,13 + 51,73 + 0,48 DA - Actions et obligations SOGEVAR 1042.87 + 1.32 +26,47 SOGINTER 1271,32 + 0,84 + 29,30 372,19 + 25,59 DA - Secteur immobilier ORVALOR 6157,36 C - Mines d'or + 3,13 REALVALOR 898,77 C - Valeurs d'actifs - 10.23

OPTIMAT

C - Obligations et aptions

+ 7,56

37731.21



CONJUGUONS NOS TALENTS.

Вг tré fun éc

# PAtlantique

went désorne

職権等にか Man Caratta 4000 THE

wat for all

Military with the Company THE CHARGE SHEET · 一本のではなかって Manager sheet 5 man A THE PROPERTY OF

P---

comes more noncières dans

THE PERSON CLASS TO THE THE THE THE Printer and the state of the state of 

mes prompes the part

The state of the s **3** \*\*\*\*\* come province and the second s

Marie Sant 1 2 x

diplomalique

MEDIAS, SOCIETES TOEMOCRATIE TER SE SPANCES

Miles de l'information Service & Parel Invol The state of the s Branch Color BERTHER BETEINGS. TO

The print Maria Vices

per seed, les peus ment Cause to marchand do

RÉDACTION ET SIÈGE SOCIAL 15. RUE FALGUIÈRE. 75501 PARIS CEDEX 15 Tél.: (1) 40-65-25-25 Télécopieur: (1) 40-65-25-99 Télex: 208.806 F

ADMINISTRATION:
PLACE HUBERT-BELVE-MÉRY
94852 IVRY-SUR-SEINE CEDEX
Tél.: (1) 40-65-25-25
Télécopieur: (1) 49-60-30-10
Télex: 251.311 F

Edité par la SARL le Monde Durée de la société; cent ans à compter du 10 décembre 1944. Capital social : 620 000 F Principaux associés de la société :
Société civile
« Les Rédacteurs du Monde ».
« Association Beuve-Méru ».
Société anonyme

des lecteurs du Monde. Le Monde-Entransie

M. Jacques Lesourne, gérant

5, rue de Monttensuy, 75067 PARIS Tél : (1) 45-55-91-82 on 45-55-91-71 Téles: MONDPUB 206 136 F Télés: 45-55-470. Societé filiele du journel le Monde et Régie Presse SA.

Imprimerie du « Monde » 12, r. M.-Gunsbourg 94852 IVRY Cedex Reproduction interdite de tout article, sauf accord avec l'administration Commission paritaire des journaux et publications, nº 57 437 ISSN : 0395-2037

enseignements sur les microfilms et index du Monde au (1) 40-65-29-33 LE MONDE TÉLÉMATIQUE Composez 36-15 - Tapez LEMONDE ou 36-15 - Tapez LM

ABONNEMENTS
1. PLACE HUBERT-BEUVE-MERY, 94852 IVRY-SUR-SEINE CEDEX. Tél. : (1) 49-60-32-90

| Tarif  | FRANCE  | SUBSE<br>BELGIQUE<br>LUXEMA<br>PAYS-BAS | PAYS Tormule Tormule Tormule Tormule |
|--------|---------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| 3 mais | 460 F   | 572 F                                   | 790 F                                |
| 6 meis | 990 F   | 1 123 F                                 | 1 560 F                              |
| 1=     | 1 629 F | 1 686 F                                 | 2960 F                               |
|        |         |                                         |                                      |

ÉTRANGER : par voie acrienne tarif sur demande.

Pour vous abonner RENVOYEZ CE BULLETIN accompagno

de votre règlement à l'adresse ci-dessus on par MINITEL 36-15 LEMONDE code d'accès ABO

Changements d'adresse définitifs ou provisoires : nos abonnés sont invités à formuler leur demande deux semaines avant leur départ, en indi-

BULLETIN D'ABONNEMENT

**DURÉE CHOISIE** 3 mois 6 mois 1 an

Nom: Prénom :

Adresse: \_\_ Code postal : \_

Localiie : \_\_\_

l'euillez avoir l'obligeance d'écrire tous les noms propres en capitales d'imprimerie 111 MON 03 PP Pans RP

Le Monde

Edité per la SARL Le Monde Comité de direction : Lacques Lesourne, gérant directeur de la publication Bruno Frappat directeur de la redaction Jacques Guilu directeur de la gestion Manuel Luschert secrétaire général

Rédacteurs en chef :

Deniel Vernet

Anciens directeurs : Ambert Beuve-Méry (1944-1969) Jacques Fauvet (1969-1962) André Laurens (1982-1985) André Fontaine (1985-1991)

**CGI INFORMATIQUE** 

#### CHIFFRE D'AFFAIRES DU 1er SEMESTRE DE L'EXERCICE

مكنا من الاجل

Le chiffre d'affaires du premier semestre de l'exercice en cours, 1er septembre 1990 - 28 lévrier 1991, s'est élevé à 819.6 MF, contre 719 MF pour la même période de l'exercice precédent, soit une progression de 14 %, et la marge nette a atteint 80 MF, soit une rentabilité de 9.8 %.

Ces résultats oot été acquis en dépit de l'attentisme du marché et de son poids sur l'exploitation.

La croissance, tant du chiffre d'affaires que de la marge nette, dans un cootexte économique difficle, repose sur les caractéristiques de CGI :

- son approche industrielle: recours systématique aux contrats de type forfaltaire; utilisation d'une gamme uoique de moyens - méthodes de conceptioo et de développement, ateliers de génie logiciel, progiciels; d'où résulteot des gains appréciables en coût, délai et

-son système d'embauche et d'éducation des collaborateurs oouveaux, nantis d'une haute formation générale;

 sa politique d'acquisition: rachat de sociétés saines, estimées à leur juste valeur, aux activités complémentaires de celles du groupe.

Le semestre a vu se conclure la signature de cootrats importants et se développer les alliances stratégiques d'offre avec les constructeurs.





L'assemblée générale da SOVAC, réunie la 29 avril 1991, e epprouvé les comptes da l'exercice 1990 qui lui ont été présentés per le directoire. Les financements nouveaux consentis an 1990 par

l'ensembla des sociétés du groupe e'élévant à 31.229 MF, en augmentation de 11 % par rapport à l'année précèdants.

Les encours gérès par ces mêmes sociétés ont atteint 62.252 MF au 31 décembra 1990, en progression de 12 % par rapport au 31 décembre 1989. Comptes consolidés

Les encours consolidés du groupe au 31 décembre 1990 e'élèvent à 45.950 MF, contre 41.180 MF un an plus tôt. Le produit net bancaire est passé de 2.501 MF à 2.731 MF, en progression de 9 %.

Avant dotations nattas aux provisions d'exploitation, produits et charges exceptionnels, participation et impôt, le bénefice d'exploitation est passe de 1.059 é 1.152 MF, en progression de 9 %. Aprée prise en compte des éléments ci-dessus, le résultat net total consolidé e'élève :

- part des tiers incluse, à 477,1 MF (- 9 % par repport à 1989); - part des tiers exclus, à 424,9 MF (- 9 %). Le résultat net d'exploitation consolide e'élève:

 part des tiers incluse, à 453,9 MF (- 8 %);
 part des tiers exclue, é 401,7 MF (- 8 %). Résultats sociaux de SOVAC

Le bénéfice social s'élève, sn 1990, à 331 MF, dont 35,2 MF de plus-values nettee è long terme, à comparar é 287,3 MF, dont 11,7 MF de plus-values nettes à long terme en 1989.

L'essemblée générale e décids de distribuer, é compter du 13 mai 1991, un dividende net par ection de 29,40 francs, assorti d'un impôt déjé payé an Trésor (avoir fiscal) de 14,70 francs contre, respectivement, 28 francs et 14 francs pour l'exercice 1989. La distribution nette globale, qui concerne 4.200.000 ections, s'élève sinsi é 123,5 MF, contre 117,6 MF eu titre de 1989, en progression de 5 %; le solde du bénéfics de l'exercice 1990 e été affecté eux réserves.

L'assemblée générale a par ailleurs renouvelé le mandat de membre du conseil de surveillance de MM. Bernsid BEAU, Alain BIZOT, David DAUTRESME, Michal DAVID WEILL, Jean-Peul DELACOUR, Jacquae MASSON, Yves RAPILLY, Bruno ROGER et Frençois VOSS, et nommé M. Cleude BEBEAR en qualité de membrs du



MM. les actionnaires sont convoqués è l'assemblée générale qui se tiendra à Bruxelles, le mercredi 22 mai 1991, à 15 heures, à l'Hôtel Pullman Astoria, 103, rue Royale, avec l'ordre du jour ci-après :

 Nomination du président de la Compagnie;
 Rapport de gestion du conseil d'administration et rapports du collège des omissaires réviseurs :

Approbation des comptes annuels an 31 décembre 1990 ;
 A — Décharge à donner aux administrateurs et aux commissaires-réviseurs ;
 Nominations statutaires.

Les autions deivent être déposées au plus tard le 15 mai 1991 : à la Société Générale, à la Banque Nationale de Paris, au Crédit Lyonnals, à la Banque Paribas, eu Crédit Commercial de France, à l'Européenne de Banque, à la Banque France-B.B.L., au Crédit du Nord, à la Banque de Gestion privée-S.I.B., dans leurs agences à Paris et/ou en province.

### RESULTATS ET DIVIDENDE EN FORTE CROISSANCE

L'assemblée générale des actionnaires de la BANQUE INTERNATIONALE DE PLACEMENT a approuve le 26 avril 1991 les comptes de l'exercice 1990.

Ceux-ci reflètent la poursuite de la croissance de l'activité at des résultats.

Ainsi le bénéfice net consolidé de l'exercice s'établit à 190,97 millions de Irancs (part du groupe) en augmentation de 14,2 % sur le résultat de l'exercice précédent, retraité pour permettre une comparaison homogene.

Ce résultat tient compté de 83 millions de francs d'amortissement des survaleurs.

Chiffres clés consolides

- AVIS FINANCIERS DES SOCIÉTÉS

| (millions de francs)                       | 1989   | 1990   |
|--------------------------------------------|--------|--------|
| Total bilan                                | 17 812 | 19 264 |
| Effectifs                                  | 435    | 436    |
| Fonds propres comptables après répartition | 940    | 1 080  |
| Résultat net-part du groupe                | 167    | 191    |

Un dividende de 30 francs sera attribue à chaque action, en augmentation de 36,4 % sur celui da l'année précédente. Ce dividende sera mis en paiement à compter du 15 mai 1991.

Banque Internationale de Placement



### CAISSE CENTRALE DE COOPÉRATION ÉCONOMIQUE



**EMPRUNTS AVRIL 1991** GARANTIS PAR L'ÉTAT

#### **EMPRUNT 9 %**

Montant: F1.200.000.000. Prix d'émission : 99,41 %, soit F 4.970,50 par obligation.

Date de jouissance : le 13 mai 1991. Date de réglement : le 13 mai 1991. Durée : 11 ans.

Intérêt annuel: 9 %, soit F 450 par obligation payable le 13 mai de chaque année et pour la première fois le 13 mai

Taux de rendement actuariel : 9.09 %. Amortissement normal : au pair, in fine.

Amortissement anticipé : possible par rachat en Bourse. OPA et OPE.

Cotation : les obligations feront l'objet d'une demande d'admission à la Cote Officielle (Bourse de Paris).

**EMPRUNT 9,10 %** assimilable à l'emprunt 9,10 % Octobre 1989

Montant : F 300.000.000. Prix d'émission: 105,08 %, soit F 5.254 par obligation, dont F 5.010,90 prix d'émission

F 243,10 coupon couru. Date de jouissance : le 30 octobre 1990.

Date de réglement : le 13 mai 1991. Durée : 8 ans et 170 jours. Intérêt annuel : 9,10 %, soit F 455 par obligation payable le 30 octobre de chaque

année et pour la première fois le 30 octobre

Taux de rendement actuariel : 9,04 %.

Amortissement normal: au pair, in fine. portant sur l'ensemble des obligations assimilées, le 30 octobre 1999.

Amortissement anticipe : possible par rachat en Bourse, OPA et OPE.

Cotation: les obligations feront l'objet d'une demande d'admission à la Cote Officielle (Bourse de Paris).

Line note d'information (visa COB n° 91-138 du 24.04.1991) est mise gratuitement à la disposition du public au siège de la Caisse Centrale de Coopération Economique, Cité du Retiro, 35-37 rue Boissy-d'Anglas, 75008 Paris, et auprès des établissements chargés du placement. BALO du 29.04.1991.



#### **COMPAGNIE OPTORG**

**LECTEURS** des comptes de l'exercice 1990.

CADRES. le Monde est le premier titre

845 000

d'information des cadres.

(IPSOS 90)

**RÉSULTATS 1990** 

Le Conseil d'administration réuni le 24 avril 1991 a pris connaissance

Le résultat net consolidé, part du groupe, s'élève à 29 037 000 F. contre 22 267 000 F pour 1989 hors éléments exceptionnels non récurrents.

Le résultat de la Compagnie Optorg atteint quant à lui 27 505 000 F contre, pour 1989, 18 235 000 F hors résultat positif exceptionnel après 15. Tant pour le groupe que pour le holding, les résultats 1990 ci-dessus

n'intègrent pas les plus-values latentes engendrées par la part de trésorerie investie en Sicav de capitalisation. Le Conseil d'administration proposera à l'Assemblée générale ordinaire, qui sera convoquée le 27 juin 1991, de distribuer un dividende net par action de 10,50 F auquel s'ajoute un avoir fiscal de 5,25 F, contre 9,50 F plus

Dans un environnement contrasté, les premiers mois de l'exercice se sont déroulés de manière globalement satisfaisante. Si cette tendance persiste, les résultats du groupe pourraient enregistrer en 1991 une nouvelle

Les comptes 1990 seroot adresses aux personnes qui en seront la demande écrite au siège de la Compagnie.

reignements probato Tél. : 45-59-57-95.

MICRDAge

eader mendiel dans l'intégration de services en micro-informatique et réseaux hétérogènes, recharchs des

**TECHNICIENS** 

**DE SUPPORT** 

BTS ou expérience confirmée dans l'un ou plusieurs des secteurs suivents : 08/2, NOVELL. UNIX et réasaux burseutiques, tableurs, base de données.

Appelez Véronique PÉTIT au : i 1) 40-86-01-07, de 9 h à 13 h du lundi au vendradi.

Librairle spécialisés

RESPONSABLE

POINT DE VENTE

Evoyer CV : 200THÈ0UE 8P 137 75223 Paris Cèdex 05.

CHAQUE

Company of the

De la companie de la

# Le Monde

# SÉLECTION IMMOBILIÈRE

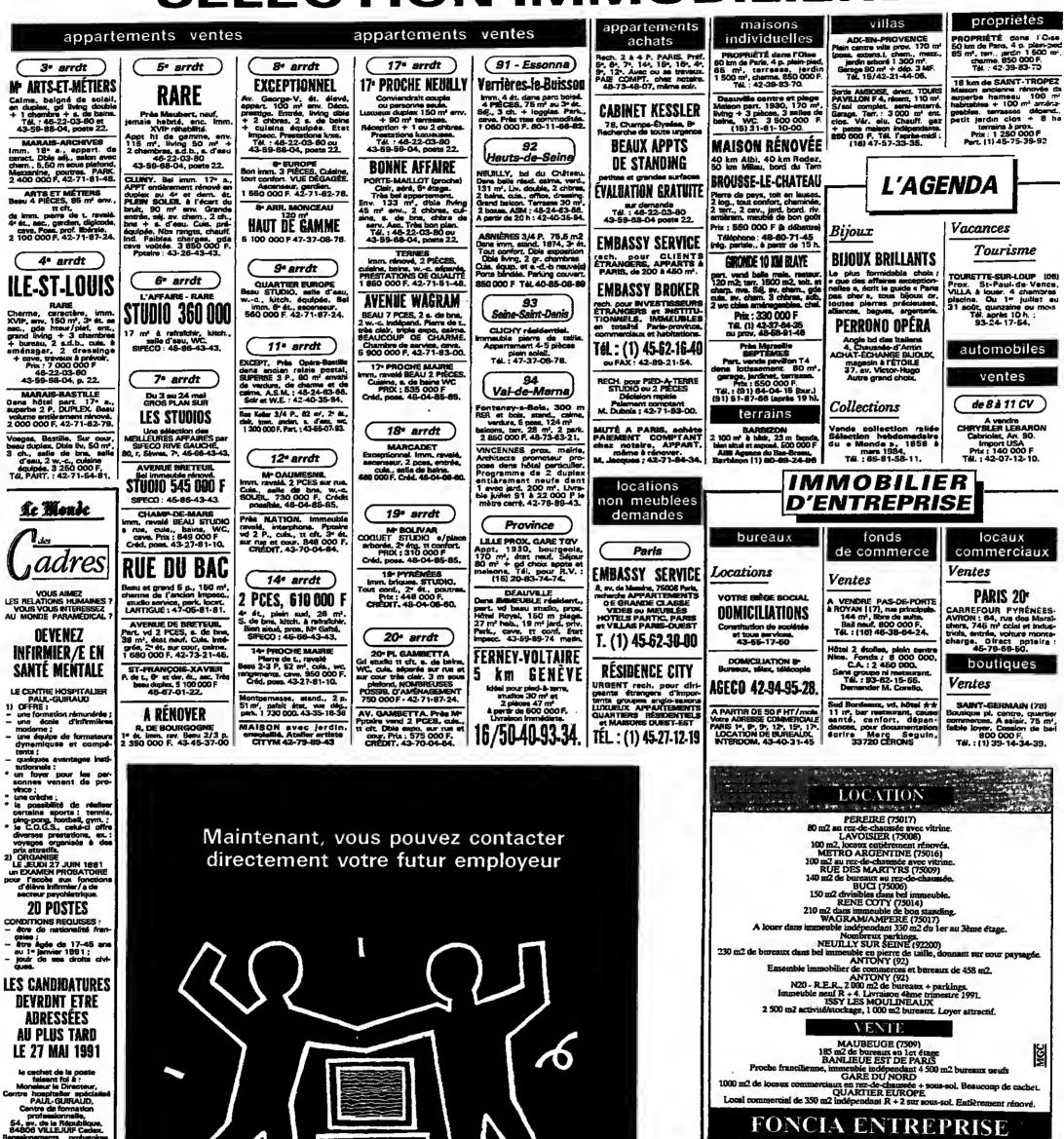

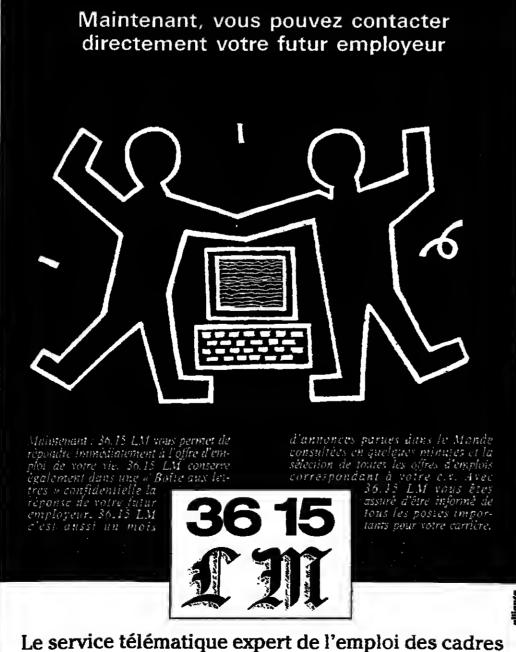

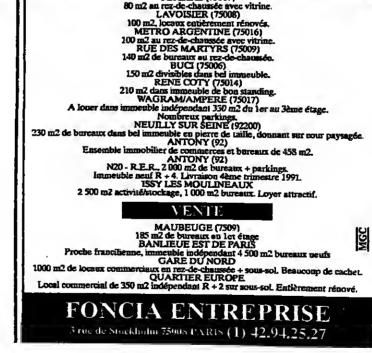







villa:

After Charles & Marie

Sanger White To have

- L'AGENDA

**BENNEY BRILLANTS** 

Collections

E STATE OF THE PARTY OF THE PAR

**D'ENTREPRIS** 

Ventes

**MMOSIL**IER

និយម**ាជ**្រុ

(3CIVITI-PEROM

THIL

Service Additions of the Addition of the Addit

REPRODUCTION INTERDITY

75 PARIS

Adresse de l'immeuble Type Surface/étage

7. ARRONDISSEMENT 191, rue de l'Université SAGGEL - 47-42-44-44 2 PIÈCES

Prov./charges

5 600

424

9 000

+ 2 025

9- ARRONDISSEMENT 2, square Trudaine GCI - 40-16-28-71 3 PIÈCES 109 m², 1= étage

10. ARRONDISSEMENT 6 410 + 554 3 850 68, quai de Jemmapes SAGGEL - 42-66-61-05 PERROND OPERA 3 PIÈCES 91 m², 4 étage British BR Haw Marter II B: Effections of Arrive DMEN BEST WARES THE R. .

11. ARRONDISSEMENT STUDIO MEUBLÉ HOME PLAZZA NATION HOME PLAZZA 40-09-40-00 5 500 2 PIÈCES MEUBLES | HOME PLAZZA BASTILLE 50 m² sur jardin | HOME PLAZZA 40-21-22-23

12. ARRONDISSEMENT 66-66, cours de Vincennes AGF - 49-24-45-45 + 1 300 5 776 4 PIÈCES 99 m², 6- étaga Frais de commission

13. ARRONDISSEMENT 21, rue Vergniaud SAGGEL - 47-42-44-44 4 800 832 3 415 Frais de commission 21, rue Vergnlaud SAGGEL - 47-42-44-44 6 800 3 PIÈCES 80 m², 6. étage 4 838 Frais de commission

14 ARRONDISSEMENT 5 145 149-153, rue R-Losserand AGF - 49-24-45-45 + 1 100 3 662 3 PIÈCES 62 m², 3- étage Frais de commission perking

16. ARRONDISSEMENT 12 067 + 1 061 4, rue Félicien-David SOLVEG - 40-67-06-99 3 PIÈCES

Frais de commission

90 m², 3° étage parking

LES LOCATIONS DES INSTITUTIONNELS

Adresse de l'immeuble Type Surface/étage Prov./charges 4, rue Félicien-David SOLVEG - 40-67-06-99 19 553 5 PIÈCES + 1 593 15 065 Frais de commission 132 m², parking 10, passage des Eaux SAGGEL - 47-42-44-44 STUDIO 624 1 774 29 m², 6- étage 24, averue de Versailles SAGGEL - 47-42-44-44 2 PIÈCES 37 m², 1= étage Frais de commission 11, rue Gros SAGGEL - 47-42-44-44 2 PIÈCES 1 016 3 842 67 m², 1" étage

17. ARRONDISSEMENT 9, rue des Dardanelles GCI - 40-16-28-71 STUDIO 28 m², 2. étage

Frais de commission

4 PIÈCES 141 m², 7 m² chòre | 9, rue des Derdenelles 16Cl - 40-18-28-71 16 000 19. ARRONDISSEMENT

6 079 46 bis, rue Mouzelle SAGGEL - 42-66-61-05 693 4 326 77 m², 3º étage Frais de commission parking 2 775 76, rue Petit AGF - 49-24-45-45 Frais de commission STUDIO 545 1 975 28 m², 2. étage parking 2/10, rue de Joinville AGF - 49-24-45-45 3 708 750 2 638 2 PIÈCES 45 m², 5° étage parking

4 000 34, rue du Plateau CIGIMO - 48-00-89-89 Honoraires de location 3 PIÈCES poss. parking, balcon 20. ARRONDISSEMENT

5 980 + 1 100 4 575 52-56, rue des Haies CIGIMO - 48-00-89-89 3 PIÈCES "... 96 m², 2. étage Honoraires de location 78 - YVELINES 6 405 + 1 100 35 bis, rue du Maréchal-Gallieril CIGIMO - 48-00-89-89 3 PIÈCES 90 m², RC

Honoraires de location

Loyer brut + Adresse de l'immeuble Type Surface/étage Prov./charges 91 - ESSONNE MAISON 5 PIÈCES EVRY + 177 46, rue de la Tour SOLVEG - 40-67-06-99 114 m<sup>2</sup> 4 825 Freis de commission 92 - HAUTS-DE-SEINE 5 400 BOULOGNE 2/3 PIÈCES 57, rue des Peupliers SAGGEL - 47-42-44-44 + 1 199 72 m², 5- étage 3 842 Frais de commission WENDON 5 PIÈCES 1 500 68, rue de la République 106 m2, 2º étage SAGGEL - 47-42-44-44 5 906 Frais de commission 3 700 **6EVRES** 3 PIÈCES + 600 154, Grande-Rue CIGIMO - 48-00-69-89 59 m², 3- ét. 2 934 Honoraires de location SURESNES 4 PIÈCES + 1 300 19, rue S. de Rothschild AGF - 49-24-45-45 88 m², 2. ét. 4 946 94 - VAL-DE-MARNE 7 942 + 1 068 NOGENT-SUR-MARNE 4 PIÈCES 69, rue François-Rolland SOLVEG - 40-67-06-99 67 m², 1° ét. parking 6 356 Frais de commission 2 530 NOGENT-SUR-MARNE STUDIO 4 bis, rue Hoche SAGGEL - 42-66-61-05 1 800 parking Frais de commission 3 770 NOGENT-SUR-MARNE 2 PIÈCES + 482 38, rue du Port SAGGEL - 42-66-61-05 57 m², RC 2 682 parking SAINT-MANDÉ 3 PIÈCES 7, rue Fays LOC INTER - 47-45-15-71 70 m², 5ª ét. belcon, parking 7 306 886

SAINT-MANDÉ

SAINT-MANDE

5, rue Fays LOC INTER - 47-45-15-71

2, av. Joffre LOC INTER - 47-45-15-71

88, rue Defrance LOC INTER - 47-45-15-71

9 570

5 700

+ 1002

Le Monde

CHAQUE MERCREDI numéro daté jeudi

RENDEZVOUS

LA SÉLECTION IMMOBILIÈRE LES LOCATIONS DES INSTITUTIONNELS LES BELLES PROPRIÉTÉS L'AGENDA IMMOBILIER L'IMMOBILIER D'ENTREPRISE

Le Monde est le premier quotidien vendu à Paris. Il est lu par 1 609 800 Français dont 808 900 Parisiens. 642 900 d'entre eux appartiennent à des foyers « cadres supérieurs » dont 375 900, soit 58 %, habitent l'Îlé-de-France. (Source : CESP 1989.)

Pour tous renseignements 45-55-91-82 poste 42.96

CETTE PAGE A ÉTÉ RÉALISÉE AVEC LA PARTICIPATION DE

4 PIÈCES

83 m², RC

5 PIÈCES

62 m², RC

terrasse, parking

103 m², 7. étage

2 parkings, terrasse

2 parkings, terrassa



4 681













### Le FMI et la Banque mondiale prônent une orthodoxie accrue

mondiale a servi de toile de fond aux réunions de printemps du FMI et la Banque mondiele à Waehington les 29 et 30 evril. Les responsables de ces orgenisetions ont proné une orthodoxie accrue chez les « nentis » comme dens les pays en voie de développement, ce qui devralt permettre eux premiers de dégeger l'épergne nécesseire, et eux seconde d'attirer les capitaux privés...

#### WASHINGTON

de notre envoyé spécial

« Au printemps 1990, lo réunion du comité intérimoire du Fonds monétaire internationoi (FMI) et du comité de développement avait essentiellement tourné autour de la question de l'augmentation des quotes-parts dans un contexte économique qui, du côté des pays les plus industrialisés, était fovorable. Cette onnée, lo situation est rodi-volement différente. La question des quotes-parts est réglée. En revonche, la situation économique est très préoccupante, Partout. Ce qui explique à la fois l'ottitude consensuelle des poys en voie de déveluppement et les antagonismes surgis entre pays riches, à propos tant des taux d'intérêt que de la façon dont un peut espèrer loisser le moins de plumes possible dans le dossier de la dette, »

Pour ce familier des réunions du FMI et de la Banque moadiale, l'équation est simple : seule une orthodoxie accrue à la fois chez les « nantis » et du côté des pays en voie de développement (PVD) permeltra, d'une part, aux premiers de dégager l'épargne qui fait actuellement défaut au monde entier pour bâter les réformes en Europe de l'Est, reconstruire le Proche-Orient et éviter que l'Afrique et l'Amérique oe partent à la dérive, d'autre part, aux derniers d'accélérer sans faux-semblants le passage à l'économie de marché de façon à séduire les capitaux pri-vés, devenus nomades et qui iront seulement là où on aura su les atti-

#### « Un concours de beauté»

« Pour des institutions comme la mesure où chaque pays emprun-teur se prévaut désormois d'une situation « exceptionnelle », comme ce fut le cas tout récem-ment avec le Pérou, et que tout le munde o en tete les faveurs occordées à la Pologne et bientôt à l'Egypte, cela devient un véritable casse-tèle au fur et à mesure auc l'on foit passer lo sébile », ajoute-

A brève échéaace, la situation ne va pas s'arranger si l'on pread en compte les prévisions du FMI, qui tablent sur une eroissance de 1,2 % de l'économie mondiale 1,2 % de l'economie mondiale cette année – soil son taux le plus bas depuis neuf ans – avaat d'espérer une remoatée à 2,9 % en 1992. La seule solution pour générer uae épargne nouvelle après avoir redressé l'activité écoaomique, si possible sans inflation, est de considere à tout prix les défide comprimer à tout prix les défi-eits budgétaires, notamment aux Etats-Unis, en Allemagne et en Italie, de façon à accroître l'inves-tissement public, ont martelé les responsables du Fonds et de la responsances du ronds et de la Banque mondiale lors du comité intérimaire du FMI puis du comité conjoint de développe-ment, réuni le lendemaia 30 avril.

Mais les PVD souffreat tout autant d'une aide distillée au compte gouttes que du manque de capitaux privés et de la raréfaction des investissements étrangers directs, au moment où l'idée de la privatisatioa est de plus en plus communément acceptée dans ces pays. « En grande partie à cause de la dette, la part des PVD dons les la dette, la part des PVD dons les flux globaux de ces investissements étrangers a diminué de près de moitié au cours de la dernière décennie pour ne plus représenter que il % du total en 1990, contre 20 % en 1981 », a souligné M. Alejaadro Foxley, présideat du comité de développement. Le fait marquant de ces dernières aanées, a-t-il expliqué, est qu'un cettaia nombre de nouveaux pays industriels à reveau intermédiaire se nombre de nouveaux pays indus-triels à reveau intermédiaire se taillent la part du lion, alors que d'autres grands pays à faible revenu (Inde, Chine) n'ont pas cette chance. Il s'agit là d'un dés-

équilibre qui va sans doute s'accentuer au fur et à mesure qu'a-vancera la transformation de l'Europe de l'Est, estime-t-il.

Une fois n'est pas coutume, la relative franchise des propos entre les pays avancés et ceux qui le sont motas - mais qui n'ont d'autre solution que d'opter pour le même modèle écozomique - a permis de lever quelques tabous. Ainsi, tout en s'izsurgeant uze fois de plus contre cette « honte » et ce « gàchis économique » que constitue la « pauvreié chronique » du tiers-monde, M. Barber Cona-ble, président de la Banque mondiale (qui doit eeder la place en septembre prochain à M. Lewis T. Preston, un finageier avisé venu de l'une des grandes banques d'affaires new-yorkaises), a pré-venu que dans ces pays une eroissance « duroble » passe certes par le développement du secteur privé, mais aussi par la défense de l'environnement, la libéralisation politique et, surtout, par la réduc-tioo des dépenses militaires. « On ne peut pas attendre beaucoup de développement soin dans un pays qui dépense plus dans le domoine militoire que dans les secteurs de l'éducation et de lo santé réunis »,

#### Les économies possibles pour les pays du Golfe

a-t-il tenu à souligoer.

Son homologue du Fonds monélaire international ne peut que lui donner raison. En atteodant le résultat d'une étude que M. Michel Camdessus, directeur géoéral du FMI, a commaodé à des spécialistes et dont le contenu, passablemeot explosif, devrait être connu dans les prochaines semalnes, il apparaît que, sur les douze pays qui, dans le moode, consacrent la plus forte partie de leurs dépenses à l'achat d'armements, dix sout des pays du Golfe actuellement l'objet de tant de sollicitudes de la part de la commu-naulé internationale. « Ces dix pays affecient actuellement en moyenne 13 % de leur produit national brut à l'acquisition d'armes, alors que lo moyenne mondiole n'est que d'un peu plus de 5 %. Il suffirolt que le Golfe revienne simplement ou niveau mondiol pour que toute la région dégage, chaque année, 30 milliards de dollors de revenus supplémen-toires. Voilà des recettes fociles à trouver et qui devraient noturellement etre aussitot employées en octions de développement... », fait remarquer M, Camdessus.

Pour l'beure, les participants s'en soat tenus à l'exercice plus urgent - et sans doute moins péril-leux - de maîtrise de la dette des pays les plus paovres. Dans une surprenante surenebère, après les propos de M. Pierre Bérégovoy, ministre français de l'écoaomie, demandant que les cas « excep-tionnels » ne le soient plus vrai-ment puisque « les pays les plus pauvres » bénéficient d'ua allège-ment de leur dette pouvaat aller de 50 % à 80 % (au lieu de 33 % actuellemeat, son homologue bri-tannique s'est référé lui aussi à l'aceord de Toronto, coaelu ea 1988 pour suggérer que l'oa efface les deux tiers du stock de la dette des pays concernés, ce qui revient pratiquement au même. De la proposition française ou de la suggi tion britannique, qui l'emportera? La britannique, assurément, non parce qu'elle est meilleure mais tout simplement parce que le proebain sommet se tiendra à Lon-dres. Et qu'il faut respecter cette règle noa écrite qui veut qu'à l'oc-easion de chaque grand-messe de cette nature le pays d'accueil air le privilège d'avancer uae proposition qu'il juge importante et dont il sait d'avance qu'elle sera

### Le Monde **PUBLICITÉ**

Renseignements: 45-55-91-82, poste 4330

FINANCIÈRE

#### NEW-YORK, 1- mai 1

Vif redressement Vif redressement

L'armonce d'une baisse du loyer de l'argent, d'abord du taux de l'escompte, ensuite des taux de base bancaires, a provoqué mercredi une vigoureuse reprise à Wall Street, Si le mouvement n'e pes été spontané, il a été suffisamment ample pour ne leiaser eucune trace d'un coup de faiblesse l'inital. Finalement, l'indice Dow Jones des industriefles, un trèa court instant tembé à 2 882,43, s'est établi à 2 930,20 avec un gein de 42,33 points (+ 1,47 %). Le bian général n été comparable à ca résultat. Sur 2 068 valeurs traitéas, 1 155 ont monté, 477 seulement ont fléchi et 436 ont reproduit leurs cours précédents.

Inutila de le préciser : autour du

cours précèdents.
Inutila de le préciser: autour du
Big Board, les opéreteurs avaient le
sourire. D'autent plus que les toutes
demières nouvelles de l'économie
étaient légèrement meilleures. Ainei
l'indice composite des principaux
indicateurs économies consent méi mace compassa as principate indicateurs économiques, censé préfigurar le conjoncture aux East-Unis et dant an craignait un recul en mars, e progressé de 0,5 % (contra 1,2 % en lévrier). En outre, l'indica d'activité calculé par le groupement national des directeurs d'achats des principales entreprises industrielles américaines e est établi pour avrit è 42,1 %, eprèa être tombé le mois précédent à 40 %.

O'une façon générale, les responsables des grandes firmes de courtage se dissient rassurés par le baisse des teux, è lequelle plus personne ne croyait guère avant qualque temps. Sera-ce suffisant pour sortir le pays de la récession? indicateurs économiques, censé pré

| sortir le pays de<br>Les affaires or  | iq récessi | on?        |
|---------------------------------------|------------|------------|
| actives evec 16                       | 1.89 mi    | illions da |
| titres échangés (<br>lions la veille, | contre 24  | 15,43 mil- |
|                                       |            |            |

| VALEURS                        | Cours du<br>30 avril | Coors du<br>1º mai |
|--------------------------------|----------------------|--------------------|
| Alcoa                          | 67 1/2               | 70                 |
| ATT                            | 37 112               | 37 3/4             |
| Bosing<br>Chase Marketten Bank | 49 5/8<br>18 1/2     | 45 1/2<br>15 3/4   |
| Du Pont de Namours             | 41 5/8               | 42 5/8             |
| Eastman Kodak                  | 41 5/8               | 40 1/2             |
| Example Andrew                 | 59 5/8               | 603/8              |
| Ford                           | 32 1/2               | 33 1/2             |
| General Sectric                | 20 3/4               | 72 1/2             |
| General Motors                 | 35 5/8               | 37 5/8             |
| Goodyear                       | 21 J/4               | 21 7/8             |
| BM                             | 102 3/4              | 103 3/4            |
| W                              | 56                   | 58<br>68           |
| Mobil (3)                      | 58 1/2<br>54 1/2     | 56 7/8             |
| Photo                          | R1 1/4               | 62 7/8             |
| Schumberger                    | 87 5/B               | 68 3/4             |
| UAL Corp. ex-Allegs            | 153 3/8              | 158 1/2            |
| Union Carbide                  | 18 1/4               | 153/8              |
| USX                            | 31 3/8               | 31 7/8             |
| Westinghouse                   | 27 1/4               | 27 1/4             |
| Xerox Corp                     | 56 7/8               | 57 1/4             |

#### LONDRES, 1- mai 1

Après avoir évolué dans le rouge durant une grande partie de le journée, les veleurs britenniques se sont nettement redresséss mercredi 1-mai en fin de séancs au Stock Exchange. A la elôture, l'indice Footsie des cent grandes veleurs s'est apprécié de 22,2 points à 2 508.4, soit un gain de 0,9 %. Le volume des échanges e peu varié, e'élevant à 419,3 millions de titres contre 411.6 millions mardi. 411.6 millions mard.

L'auverture en hausee de Wall Streat, liée à la baisee des taux Streat, liée à la baisee des taux américaina, explique en partie de regain d'intérêt en fin de séance. Les commentaires du premier minietre britannique, M. John Major, prévoyant une chute apocteculaire de l'infletion en avril et une pourauite de la désinfletion jusqu'en 1892 ont aussi contribué à redynamiere la marché. Les investisseurs sont capendant restés prudents è la veille des élections locales et en l'abaence d'indications des marchés auropéens dont la plupart étaient fermés en reison de la Fête du travail.

#### PARIS, 2 mai 1

Très forte reprise La fête du Travail na sembla pas avoir réduit la capacité da réaction de la Bourse de Paris. Au contraire. Devant l'accueil réservé par Wall Street à la détente des taux, alls a est, jeudi, brusquement réveillée pour se martre au diapeson et a angager dans un mouvement ascenaionnel repida. diapeson et a angager dans un mouvemant ascenaionnel repida. En progrès da 0.76 % dès l'ouverture matinala, l'indice CAC 40 portait son evance à plus de 1 % vers 11 heures. Plua tard dans la joumée, le hausse passait le barra des 2 % avant de repasser légèremant au-deasous.

Salan las spécialiatea Interrogés, le marché parisien n'attendait qu'un signe pour reprendra son bâton da pèlenn. Apparamment, la message ast passé 5 sur 5, il est viva que si les taux n'ont pas encore baisaé en Franca, d'autrea signes encouregaants ont été enregistrés aux Etats-Unia, Si l'on en croit M. David Mullims, un des sept gouverneure de la Fad, qui a accordé un antretien à la Tribune da l'Expansion, la conflanca ravient dans les ménages américeina at la baiase dea prix du pétrole témoigne que le raprise eat en marche.

O'autra part, le présidant Salon las spécialiarea Interro-

O'autra pari, le préaidant George étush ecome que la sortie de la récession devrait être rapida et que l'apaissement des taux est le meillaur moyan de atimular la crossance. De ce côté de l'Allan-jinua, les bartenaires des Etatsroissance. De ce côté de l'Allanique, les partenaires des EtatsUnis eu sein du G 7 juga que l'action de la Banque centrale américeine, même sans être appelée è
feire tâche d'hulle, devrait eu
moins éviter à l'Allemagne de
céder à la tantation de relever sea
taux. Berl, le premier pas fait par
Weshington après la réunion du
damler wask-ond réjoult tout la
monde. Reste que les Investisseurs ne as sont pas rués pour
passer des ordres d'achate. L'activité est restée assez modérée.
La proximité du week-end mels
aussi d'une nouvelle semaine
chargée en jours chômés (fêtas
de la Victoire et de l'Ascension)
et an ponts, incline à la prudence.

#### TOKYO, 2 mal

Léger tassement L'amélioration aura été fugitive. Après une journée de belle hausse, la tendance s'est de nou-

rausse, la terioancia est de nuito veau un peu alcurdie jeudi 2 mai à le Gourse da Tokyo. En clôture, l'indice Nikkel, en progrès de 91,43 points à mi-séance, accusait une légère balsse de 11,14 pointe (- 0,04 %) pour s'établir à 26 477,86.

Lea epécialistes ne se disaient pas pour autant découragés per l'attitude frilause do marché. D'après eux, les ordinateurs ont lancé des programmes de ventes à la veille de trois jours de weakend. Vendredi en effet, le Kebutocho chômera pour la commémoration de la Fête de le Constitution. Beaucoup, du reste, considéretroit de la Feire de le Conscid-ción. Bequecup, du reste, considé-raient ce léger tassement comme nune bonne consolidation s. « Ja suis optimiste pour la semaina prochaina s, essureit la responsa-bla des ectivitée Bourae d'una grande banque nippone.

| VALEURS                                                                                                   | Cours du<br>1- mai                                                        | Cours de<br>2 mai                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| itel ridgesone arion gribus in Bust onto Motors tessebita Electric tessebita Herry ony Corp. oyosa Mosors | 970<br>1 120<br>1 590<br>2 780<br>1 400<br>1 740<br>776<br>8 390<br>1 360 | 970<br>1 100<br>1 510<br>2 750<br>1 400<br>2 750<br>776<br>8 220<br>1 870 |
| 111 TAT                                                                                                   |                                                                           |                                                                           |

#### FAITS ET RÉSULTATS

O ICI: de moins mauvais bénéfices que préva, avec une baisse de 52 %.

— ICI. premier groupe industriel britannique et nº 4 de le chimie mondiale, anaonce un bénéfice imposable en baisse de 52 % pour le premier trimestre de 1991, à 198 millians de livres 1198 milliards de francsi. Ce résultat se sliue dans la partie houte des prévisions faites par les analystes, qui tablaient sur un bénéfice comprisentre 100 et 215 millions de livres, II marque une reprise par rapoort Il marque une reprise par rapport au dernier trimestre de l'exercice 1990 quand le bénéfice imposable était tombé à 84 millions de livres. teast tombe a 84 millions de livres. Le chiffre d'effaires s'est affaibli (3,05 milliards de livres contre 3,45 milliards) et le revenu par action est de 17,3 peace contre 38,1 pence.

action est de 17.3 pence contre 38,1 pence.

O Du Pont Co.: baisse de 4 % du bénéfice trimestriel. - Du Pont Co. premier groupe chimique américain, annonce une baisse de 4 % de son bénéfice net au premier trimestre par rapport à la même période en 1990, en raison surtout d'un recul de la demande mondiale pour les produits de ce secteur. Au cours des trois mois de l'année. Du Punt a enregistré un bénéfice net de 590 millions de dollars 13,2 millions de forancs) contre 615 millions de dollars 13,2 millions de dollars un an auparavant. Le chiffre d'affaires du groupe, en hausse de 3 % pendant le trimestre de référence, a totalisé 9,68 milliards de fundant. Le président de Du Punt. M. Edgard Woolard, a indiqué dans un communiqué que la baisse des bénéfices du groupe s'expliquait par l'abandon partiel de la production du fréon (an gaz utilisé dans les réfrigérateurs et les climatiseurs), une baisse de la demande mondiale des chloro-flunrocarbones (CFC) ainsi que par les coûts de mise au point de substituts eu CFC. Les performances enregistrées dans les activités des fibres ont été affectées par les pences provoquées par la fermeture de plusieurs unités de production, ainsi que la modestre de la demande du marché américain pour les fibres de polyester.

o Ciba-Geigy prévolt à nouveau me aanée difficile. — M. Alexendre Krauer, président du groupe chimique suisse Ciba-Geigy, prévoit que 1991 sera à nouveau une année difficile ». Parmi les indices cités par M. Krauer figurent l'évolution du chiffre d'affaires au premier trimestre le fait qu'une « améliuse. du chiffre d'affaires au premier tri-mestre, le fait qu'une « améliura-tion conjoncturelle se fait attendre » et l'inflation persistante. « Seule la situation des cours de change sem-ble s'ètre quelque peu régularisée », a-t-il déclaré, tout en signalant que des pertes liées aux changes avaient encore été enregistrées au premier trimestre et le seraient probable-ment eussi au second. Seuls les sec-teurs pharmaceutique et de l'agri-culture promettent pour l'heure de procurer au groupe des bénéfices culture promettent pour l'heure de procurer au groupe des bénéfices conformes aux prévisions, soit evec des augmentations supérieures à 10 % en monneies locales. Dans le secteur agriculture, le groupe n'enregistre cependant cette année que « de rares commandes » en provenance d'Europe de l'Est, qui constituuit jusqu'à présent un « morché considérable ». Ciba-Geigy a annoncé en février dernier ue bénéfice pour 1990 da 1,033 milliard de dollars, en recul de 34 %, tandis que son chiffre d'affaires s'est établi à 19,703 milliards, en baisse de 4 %. Face au recul de 500 millions de FS du bénéfice, « nous ne roulons ni ne pouvons être satisfaits », a dit M. Krauer.

o Flehet-Onuche: bénéfice an légère progressina. — Le groupe Fiehet-Bauche (matériel de sécurité) a réalisé un bénéfice de 46 millions de francs en 1990, en progression de 7 % sur celui de l'année précédente. Le bénéfice 1989 intégrait une plus-value sur cessian d'actifs de 10 millions. Le résultat courant est en hausse de 25 %. Le chiffre d'affaires s'est élevé à 2.8 milliards de francs, contre 2,4 milliards en 1989, soit une progression de 13 %, principalement due au développement des exportations et à la progression de factivité des filiales étrangères.

#### **PARIS**

| Second marché (selection)                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                  |                                                                                         |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|
| VALEURS                                                                                                                                                                                                                                | Cours<br>préc.                                                                                                                                               | Dernier<br>cours                                                                                                                             | VALEURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Cours<br>préc.                                                                                                                                                                   | Demier<br>cours                                                                         |  |
| Alcatel Cibles  Arrival Associae  B.A.C.  Boyer Vernes  Boiron (Lyr)  Boisset (Lyon)  C.A.Lde-Fr. (C.C.L)  Caberson  Cercif  C.F.P.L.  Conforama  Creets  Despirin  Defrees  Demosty Wortes Cle  Desquerine et Graf.  Devariny  Devite | 3850<br>284<br>152<br>876<br>374<br>212<br>1080<br>395<br>885<br>180<br>310<br>944<br>272 50<br>835<br>254<br>470<br>987<br>385<br>290<br>1179<br>400<br>140 | 2840<br>290<br>152<br>875<br>272<br>212<br>1048<br>406<br>681<br><br>373<br>520<br>285<br>330<br>280<br>470<br>995<br><br>285<br>1190<br>404 | LC.C.  IDIA  Idianova  Immoto, Hidesibre  I.P.B.M. Loca invesas. Locamic  Matra Comm.  S.H. Matranom  S.H. Matranom  S.H. Matranom  S.H. T. Goupil  Sopra  TF1  Thermador H. (Ly)  Viel et Cie  Viel et Cie | 250 10<br>343<br>533<br>923<br>800<br>280 50<br>94<br>125<br>145<br>155 20<br>84<br>370<br>805<br>301<br>172 80<br>102<br>483<br>130<br>274 80<br>303<br>281<br>228 50<br>103 50 | 254 343 135 917 101 283 50 91 50 122 30 370 805 301 175 102 489 115 0 274 90 301 50 228 |  |
| Editions Belland<br>Europ. Propulsion<br>Finatur                                                                                                                                                                                       | 237<br>340<br>128 50                                                                                                                                         | 235<br>332<br>128 50                                                                                                                         | Y. St. Laurent Groupe                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 794                                                                                                                                                                              | 795                                                                                     |  |
| Frankoparis                                                                                                                                                                                                                            | 135<br>306                                                                                                                                                   | 137<br>304                                                                                                                                   | LA BOURSE                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | SUR M                                                                                                                                                                            | INITEL                                                                                  |  |
| GFF (group.fort.f.)                                                                                                                                                                                                                    | 365                                                                                                                                                          | 366                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TA                                                                                                                                                                               |                                                                                         |  |

MATIF Notionnel 10 %, - Cotation en pourcentage du 30 avril 1991 Nombre de cootrats.

229 718

|                   | ··               |             |                 |                  |  |  |
|-------------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|--|--|
| COURS             | ÉCHÉANCES        |             |                 |                  |  |  |
| 00010             | Juin 91          | Sep         | L 91            | Déc. 91          |  |  |
| DernierPrécédent  | 106,90<br>106,72 |             | 6,84<br>6,72    | 106,74<br>106,28 |  |  |
|                   | Options          | sur notionn | el              |                  |  |  |
| PRIX D'EXERCICE   | OPTIONS D'ACHAT  |             | OPTIONS DE VENT |                  |  |  |
| THE D DELETO, OLD | Juin 91          | Sept. 91    | Juin 91         | Sept. 91         |  |  |
| 107               | 0,51             | 1,21        | 0,66            | 1,42             |  |  |
|                   | 2 A C 40         | ATER        | ME              |                  |  |  |

| CAC 40 A TERME   |                |       |                   |  |  |  |  |
|------------------|----------------|-------|-------------------|--|--|--|--|
| Volume : 14 190. | (MA            | TIF   |                   |  |  |  |  |
| COURS            | Avril          | Mai   | Juin              |  |  |  |  |
| DernierPrécédent | 1 778<br>1 803 | 1 779 | 1 788,50<br>1 804 |  |  |  |  |

#### **CHANGES**

Dollar : 5,8500 ↓

Le dollar continuait de s'effriter, jeudi matin 2 mai, à 5.85 F an fixing, coatre 5,8520 F le merdi 30 avril. En revanehe, à Tokyo, quelques heures auparavaat,il s'inscrivait en hausse face au yen, à 137,68 yens, contre 136,64 yens

mercredi en clòture. FRANCFORT 30 avril 2 mai Dollar (ca DM) ... 1,7325 L,7222 TOKYO o mai 2 mai Dollar (on yens).. 136,64 137,68

MARCHÉ MONÉTAIRE Paris (2 mai)\_ New-York (1" mai)...

#### **BOURSES**

PARIS (INSEE, base 100 : 28-12-90) 29 auril 30 auril Valeurs françaises ... 117,50 116,70 Valeurs étrangères ... 114,30 172,50 (SBF, base 100 : 31-12-81) Indice général CAC 478,53 479,66 (SBF, base 1000 : 31-12-87) Indice CAC 40 ..... 1797,35 1 779,18

NEW-YORK (Indice Dow Jones) Industriciles 2 887,87 2 930,20 LONDRES (Indice e Financial Times ») FRANCFORT
29 evril 30 avril .... 1 620,28 1 605,79 TOKYO Nikkei Dow Jones 26 489,00 26 477,86 Indice général ...... 1 998,45 2 001,49

#### LE MARCHÉ INTERBANCAIRE DES DEVISES

|                              | COURS DU JOUR                                             |                                                           | CH.                                  | un mois                                      |                                              | DEUX MOIS                                      |                                                  | SIX MOTS                                    |  |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|--|
|                              | 4 bas                                                     | + hout                                                    | Rep. +                               | os dép                                       | Rep. +                                       | ou dép                                         | ites.+                                           | ou dép.                                     |  |
| \$ EU<br>\$ can<br>Yen (190] | 5,7825<br>5,0208<br>4,1963                                | 5,7855<br>5,0256<br>4,2015                                | + 156<br>- 13<br>+ 34                | + 166                                        | - t2                                         | + 330<br>+ 14<br>+ 105                         | + 866<br>- 12<br>+ 296                           | + 910<br>+ 4<br>+ 34                        |  |
| DN:                          | 3,3816<br>2,9997<br>16,4180<br>3,9866<br>4,5668<br>9,9632 | 3,3843<br>3,0020<br>16,4310<br>3,9914<br>4,5710<br>9,9742 | - 4<br>- 2<br>+ 14<br>- 100<br>- 224 | + 12<br>+ 5<br>+ 60<br>+ 29<br>- 83<br>- 195 | - 3<br>- 4<br>- 20<br>+ 35<br>- 197<br>- 413 | + 19<br>+ 11<br>+ 80<br>+ 59<br>- 171<br>- 368 | - 27<br>- 19<br>- 140<br>+ 130<br>- 541<br>- 983 | + 2<br>+ 10<br>+ 13<br>+ 19<br>- 48<br>- 87 |  |

| <del></del>                                                                                         |                                                                       |                                                                                    |                                                                    | MON                                                                           |                                                                           |                                                      |             |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|
| S E-U 5 7/8 Yea 8 1/8 DAi 8 3/4 Flacin 8 3/4 Flacin 8 7/8 FS (1807) 11 1/4 E 11 0001 11 1/4 Franc 9 | 6<br>8 U4<br>8 7/8<br>9 U4<br>9 1/4<br>6 1/2<br>1/ 3/4<br>1/2<br>9 U8 | 5 7/8<br>8 7/8<br>8 7/8<br>8 15/16<br>8 7/8<br>8 3/8<br>11 3/8<br>11 5/8<br>9 1/16 | 8 3/16<br>9 1/16<br>9 1/8<br>8 1/2<br>11 3/4<br>11 13/16<br>9 3/16 | 5 7/8<br>7 15/16<br>8 15/16<br>9<br>9<br>8 3/8<br>11 3/8<br>11 9/16<br>9 1/16 | 9 124<br>9 128<br>9 128<br>12 124<br>13 134<br>13 134<br>13 134<br>13 136 | 6 7 5/8 9 1/8 9 3/16 9 1/8 8 1/4 11 3/8 11 1/4 9 1/8 | 67999811179 | UR 3/4<br>5/10<br>3/8<br>3/8<br>5/10<br>1/4 |

fin de matinée par une grande banque de la place.





CON

20.02

•• Le Monde • Vendredi 3 mai 1991 31

### MARCHÉS FINANCIERS

| MILA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Γ   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| que                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ġ.  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1   |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ],  |
| na di Salaharan di Kabupatèn Kabupatèn Kabupatèn Kabupatèn Kabupatèn Kabupatèn Kabupatèn Kabupatèn Kabupatèn K<br>Kabupatèn Kabupatèn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| · 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2   |
| PARTICIPATE WAY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| <i>k</i> (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| pub                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3   |
| Pur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | יו  |
| i ps                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1   |
| ENTER 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| Francisco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10  |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| 77 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 16  |
| ite dans . Th                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -   |
| 166 GM31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ĺ   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | F   |
| क सम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | F   |
| \$ <b>%</b> \$\$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| e That                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1   |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ١   |
| Age August<br>Laboration                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ı   |
| Agency (* 1917)<br>Garden (* 1917)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1   |
| 。<br>- (1977年) - (1984年)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - } |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1   |
| The Careton Control of | 1   |
| Top Ter New Atoms<br>Topics                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -   |
| The second secon |     |
| mile & States                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| and the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - 1 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - } |
| No. of the Control of | H   |
| <u>.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -   |
| <b>.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| - ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1   |
| ુંલુઘલ 💎                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| ETES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| eg IE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| Control of the Contro |     |
| 2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | L   |

iejuc' Er

archand de

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | HES FINA                         |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BOURSE DU 2 MAI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                                                                                                  | Cours relevés à 13 h 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Acco laws w                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | èglement mens                    | uel                                                                                              | Compact-<br>serior VALPERS Cours Premier Dernier %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970 | RO   Sacura   1882   1892   1870 | + 1 45 184 Sodern(NS) 186 187 698 710 Sodern(NS) 186 187 698 698 698 698 698 698 698 698 698 698 | Demistr   %   48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 570 Coles 808 608 520 +231 2620 Lib. Select. 2800 2780 2880 +288 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 80 Saul Chir                     | SICAV (sélection)                                                                                | 13 85   147   174   2serbin Cop 174   176   175   111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| VALEURS % % du VALEURS Cours Demier VALEURS Cours préc. cours préc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | A VALORING I                     | VALEURS Emission Rachet Park Inch                                                                | Emission Rachet VALEURS Frais Incl. net VALEURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Charles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dow Charried                     | Acadison                                                                                         | 239 74   236 20   Part   Par |

### Inauguration à Strasbourg de la chaîne culturelle européenne

# Français et Allemands ont du mal à faire la même télévision

Après trente moie de flancailles tumultueuses, la SEPT pour le France et ARTE Deutschland TV pour l'Allemegne. ont convolè en justes noces, mardi 30 avril, à Strasbourg, pour donner naissance, au printemps 1992, à une chaine culturelle européenne. Mariage de raieon plue que de cœur : les époux doivent encore apprendre è se connaitre.

STRASBOURG

de notre envoyé spécial Un mariage pluvioux est houreux. selon le dicton. Les presages étaient favorables, done, mardi 30 avril, pour la célébration des noces télévisuelles européennes. A l'ombre de la cathédrale de Strasbourg, dans les ors du palais des Rohan, Allemands et Francais ont donné « le signal de l'unification intellectuelle et culturelle de notre

continent », selon l'expression de M. Willibald Hilf, président de l'ARTE et intendant de la Sud-westfunk, l'unc des stations régionales de la première chaine allemande ARD.

« Le seul fait de rouloir approfondir ce rapprochement des peuples avec ce ntoyen de communication de masse qu'est la télévision (...) est déjà en soi une gageure, a-t-il déclaré. Le rouloir de surcroit à l'aide de programmes conçus en commun nous place devant un defi tout à fait nouvernt » Six ans après le premier rapport de

M. Pierre Desgraupes sur le sujet. trente mois après que MM. François Mitterrand et Helmut Kohl ont décidé le lancement d'une chaîne culjurelle européenne dont les premiers partenaires seraient la France et l'Allemagne, le projet prend forme, L'inauguration, à Strasbourg, d'un groupement curopéen d'intérêt économique (GEIE) n'est pas seulement une indispensable étape juridique. C'est aussi une première réalisation concrète.

Désormais, la future chaine a un siège - elle sera provisoirement installèc dans les locaux de l'ex-fabrique Trindel, rue de l'Ile-Jars, à Strasbourg, un organigramme (1), des structures de concertation franco-allemandes (2) ainsi que deux pôles de production : la SEPT à Paris et l'ARTE à Baden-Baden, même si cette dernière n'est qu'une concession formelle des Allemands au goût très français de la symétrie. Les deux puissantes télévisions publiques d'outre-Rhin, l'ARD (3) et la ZDF, qui auraient prefere travailler avec Antenne 2 et FR 3, ne cachent guere leur voionte de gerer en direct leur part du projet.

#### Surenchere budgétaire

La future chaîne européenne a meme un projet de budget pour l'an prochain, dont l'ampleur inquiète les Français, le financement devant se faire à parité entre les deux partenaires. Les Lander doivent approuver

Diffusée per le système

satellite TDF 1-TDF 2, la

chaîne cuhurelle européenne

(CCE) dans laquelle le SEPT

doit se fondre, sera reçue au

printemps 1992 par les

8 millions de foyers elle-

mends ebonnés eu câble

dens les normes PAL et D2

MAC. En France, où le câble

ne touche que 515 000

foyers, le Sénet examinera, avent l'Assemblée, le 14 mei

prochein, un projet de loi

autorisant le gouvernement à

préempter des fréquences

hertziennes en feveur de la

chaîne, malgré les réticences

des cablo-opéreteurs (le

Captée per 17 millions de

Frençeis en SECAM, Is

cheine devrait alors perdre

son ectuelle « fenêtre » du

semedi sur FR 3. Les télé-

spectateurs recevent le nou-

velle cheîne dens le norme

D2 MAC - qui seule permei

d'accoler plusieurs caneux

son à une même image -

seront donc minoritaires. Les

émissions seront donc sous-

titrées ou doublées pour que,

eelon l'expression de

M. Jérôme Clément, toue les

téléspectateurs reçoivent la

chaîne dans leur lanque.

Monde du 28 février.

tiers de la redevance, en 1991, dont l'essentiel financem l'extension à l'Est des chaînes publiques allemandes et le reste (700 millions de francs) la télévision culturelle. La somme très supérieure aux 500 millions consacrés cenc année par les Français à la SEPT, preoccupe déjà Paris où le discretement fait connaître son souch à ce sujet. « Après avoir longtemps freine, les Allemands prennent aujourd'hui le TGV », commentail en aparté à Strasbourg un responsable français, mi-ligue, mi-raisin,

Initiateur et désenseur solitaire du projet, Paris doit aujourd'hui partager son pouvoir avec des partenaires qui ne s'en laissent pas conter. Du choix à l'aménagement des locaux, du mode de diffusion (voir encadre) au nom meme de la future chaîne - l'ARD et la ZDF ne voulent pas entendre par-ler de celui de la SEPT, - tout est sujet à débat. La grille de programmes, surtout, fait l'objet d'apres discussions. La nomination des deux principaux responsables de la SEPT, MM. Jérôme Clément et André Harris, à la présidence du comité de gérance et à la direction des pro-

grammes de la nouvelle chaine, fair redouter aux Allemands une tentative d'annexion déguisée. Pas question, pour eux, d'accepter que la future lélévision européenne soit un simple décalque de la chaîne française

a Dites blen que je crois au projet explique ainsi un responsable alle-mand de la ZDF. Mais le style très èsotèrique de la SEPT, sa programma-tion alternative, que l'admire, pourraient provoquer un choc négatif en Allemagne dont il serait ensuite très dissicile de se remettre. » « La rede vance est acquittée par tout le monde, nous ne devons pas faire une télévision réserrée aux intellectuels parisiens du seizième arrondissement », assèue de son côté le très francophone et très francophile directeur-gérant de l'ARTE, M. Gert Opitz. C'est dit avec humour, le sourire et une sorte de connivence amusée. Mais c'est dit

#### Des programmes plus accessibles

A la politique d'auteurs, pratiquée avec un bonheur inégal par les Fran-çais, les responsables de la télévision publique ellemande preferent une antenne plus accessible, didactique. A la culture traditionnelle - danse, opéra, théâtre, cinéma - illustrée par la SEPT, ils privilégient une approche plus large, liée aussi bien à l'Histoire qu'à l'actualité sociale, économique ou politique. «Nos peuples ne se connaissent pas, s'étonne ainsi M. Ouo Friedrich Wilfert, responsable de la cellule d'information et de documentaire à la ZDF. Lu future chaîne doit y remédier. Parlet de la rie des gens, de leurs préoccupations. De l'immigration, par exemple, pour voir de quelle façon elle est perçue de cha-

Allemands, qui ont dejà deux programmes culturels par satellite - Eins Plus et Drei Sat - et n'étaient pas très echauds» au déport pour hériter d'un troisième, ajoutent une préoccupation plus terre à terre : éviter que ces chaînes ne se concurrencent. Ils privilégiont donc le concept de « Titel-Tag», de soirce thematique, qui donnerait à la future chaine une identité clairement affirmée.

Les Français ne disent pas non. « Nous n'avons pas du tout l'intention de faire une télévision pour les happy few, pour l'élite, répétait M. André Harris a Strasbourg. Nous ne souhaitons pas gommer les différences, mais les enrichir. « Des choses, sans doute, qui vont mieux en les disant.

Le face-à-face franco-allemand menace donc de n'ètre pas de tout repos. Est-ce pour cela que les deux partenaires parient tant de l'entrée de nouvelles télévisions? « Des accords permettent de diffuser nos programmes en Belgique, en Suisse, mais

francophones ou germanophones -dans le GEIE qu'il doit également diriger. «Chaque Jois que l'Allemanne et la France ont roulu faire atuncer l'Europe ensemble, elles y ont réusi « Une vraie profession de foi. PIERRE-ANGEL GAY (1) Comité de gérance du GEIE. M.M. Jérôme Clément, président: Dietrich Schwarzkoof, vice-président; André Harris, directeur des programmes, président de la conference des programmes; Winfried Enz. directeur de la gestion.

aussi en Telicraslovaquie, en Polegne

en Roumanie et en Hongre et bientoi en Russie, à partir de Leningrad rappelait ainsi M. Clément, président

du directoire de la SEPT, en appelant

de ses rœux l'entree rapide des televi-

sions belge, suisse et autrichienne -

(2) Une assemblée générale pour les décisions les plus importantes, un comité de gérance, une conférence et un comité consultatif des programmes.

(3) Trois stations de l'ARD unt refuse de participer à la chaîne culturelle europeanne, La première chaîne allemande n'est pas encore implantée dans les nouveaux Lander

#### **EN BREF**

n Claude Santelli défend les quotas. - Le réalisateur Cleude Santelli, président de la Société des auleurs cl compositeurs dramatiques, défend l'existence des quotas imposant une majorité d'œuvres d'expression française à la lélèvision. Interrogé sur France Inter. M. Santelli se prononce contre un éventuel report des décrets du gouveroement, report réclamé par les chaines of certaines organisations de producteurs (le Monde du D Anteone 2 a reçu ses 500 millions de francs. - Antenne 2 a annoncé le 30 avril qu'elle avait reçu le versement de 500 millions de francs promis le 3 avril dernier par M. Michel Rocard. Certc dotation en capital est destinée à apurer les déficits passés, assurer la recapitelisation de l'entreprise et reconstituer sa trésorerie. C'est le premier volet du plan décidé par le gouvernement pour relaneer la tclcvision publique (le Monde du 4 avril).

=

Same Sales

#### VENTES PAR ADJUDICATION

Rubrique OSP - 64, rue La Boétia, 45-63-12-66 MINITEL 36.15 CODE A3T puis OSP

Vente nor salsie immobilière au Palais de Justice de CRÉTEIL, le JEUDI 16 MAI 1991, à 9 h 30. APPARTEMENT à CRÉTEIL (94)

5, allée de la Toison-d'Or daos le bàtiment E, escalier 5, au l'étage à droite, porte droite, comprenant : entrée, w.-a., cuisine, salle de séjour, chambre, salle de bains, dégagement avec placard, balcon. CAVE. MISE A PRIX: 200 000 F
S'adresser à M' Christian LEIPP, avocat au barreau du Vol-de-Marne,
9, rue du Général-de-Larminat (94000) CRÉTEIL. Tel.: 49-80-06-90.
Et sur MINITEL: 3616 JAVEN.

Vente sur saisie immobilière au Palais de Jastice de PARIS, le JEUDI 23 MAI 1991, à 14 h 30. UN APPARTEMENT de 4 PIÈCES PRINCIPALES

195, BOULEVARD MALESHERBES, PARIS (17°) LIBRE - MISE A PRIX: 800 000 F
S'adr.: M. WALHAIN, avocat, 87, boulevard Saint-Michel. (75005) PARIS.
16.: 43-25-44-73. Tous avocats près T.G.L PARIS. Sur place pour visiter, le
21 MAI 1991, de 10 h à 12 h par M. THOMAZON, buissier.

Vente sur saisle immobilière un Tribunal de grande instance de PARIS, le JEUDI 23 MAI 1991, à 14 h 30, EN UN SEUL LOT APPARTEMENT de 3 pièces principales au 2 ét., 3 balt. fond de la cour, constitué par la réunion des lots 305 et 306, dans un immendie sis

à PARIS (10°), 150, rue du Faubourg-Saint-Denis Mise à prix : 60 000 F S'adresser pr rens. à M' Serge CANTAT, avocat à PARIS (16°), 54, avenue Kléber, tél. : 47.55-08-75 (entre 14 h et 16 h uniquement) - Au greffe du Tribunal de grande instance de PARIS, on le cahier des charges est déposé.

Vente sur saisie immobilière au Palais de Justice de CRÉTEII., le JEUD1 23 MAI 1991, à 9 h 30. EN DEUX LOTS : DEUX APPARTEMENTS DE 2 PIÈCES PRINCIPALES avec CAVE et GARAGE - 21-23, RUE VICTOR-HUGO à MAISONS-ALFORT (94)

MISES A PRIX: 225 000 F (chacun)
S'adresser à la SCP Alain GASTINEAU, Bernard MALANGEAU el
Martine BOITTELLE-COUSSAU, avocats-associés à PARIS (6·), 2; carrefour de POdéon. Tél.: 43-26-82-98, de 9 h à 12 h. Tous avocats près du
Irib. de grande instance de CRÉTEIL. Sur les lieux pour visiter.

Vente sur salsie immobilière au Palais de Justice de PARIS, le JEUD1 16 MAI 1991, à 14 h 30. APPART. 3 P.P. - 241, R. DU FG-St-MARTIN et 1, rue Chaudron à PARIS (10°) M. à P.: 300 000 F Sadr. M. B. LEOPOLD-COUTURIER, AVOCAT à PARIS (75017). 12, rue Théodule-Ribot
Tel.: 47-66-50-25. - Sur les lieux pour visiter

este sur folle enchère su Palais de Justico de Paris, le JEUDI 23 MAI 1991, à 14 h 30, EN TROIS LOTS à SAVIGNY-SUR-ORGE (Essonne) PAVILLON inach. PAVILLON inach. 6, allée de la Fraternité Mise à prix : 300 000 F Mise à prix: 300 000 F

3º lot: CONSTRUCTION partiel. commencée
10, allée de la Frateralté · Mise à prix: 100 000 F.

ad. à MY Yes TOURAILLE, avocat à Paris (9°), 48, rue de Clichy.
16l.: 48-74-45-85. M° B. PENET, syndic à Paris (4°), 3, rue Renard.

#### Des émissions doublées ou sous-titrées RE DE PARIS

DIRECTION DE L'URBANISME ET DES ACTIONS DE L'ETAT

Sous-direction de l'Urbanisme, du Logement et des Équipements Bureau de l'Urbanisme

### AVIS D'ENQUÊTE PUBLIQUE

En exécution d'un arrêt du M. le Préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, le dossier de demande de permis de construire de la Bibliothèque de France, à Paris, 13e arrondissement, va faire l'objet d'une enquête publique, qui se déroulera du 23 mai au iuin 1991 inclus à la PREFECTURE DE PARIS et à la MAIRIE du 13e arrondissement de Paris.

Les différents documents composant le dossier d'enquête seront mis à la disposition du public, qui pourra en prendre connaissance et produire, s'il y a lieu, ses observations sur le projet en cause, respectivement à la :

PRÉFECTURE DE PARIS Direction de l'Urbanisme et des Actions de l'État Sous-direction de l'Urbanisme, du Logement et des Équipements

Bureau de l'Urbanisme Section des Affaires foncières et de la Gestion du Domaine de l'État bureau 314

#### 50, avenue Daumesnil, 75012 PARIS du lundi au vendredi inclus de 9 heures à 12 heures

et de 14 heures à 16 h 30; - le samedi 8 juin 1991 de 9 heures à 12 heures.

MAIRIE du 13° arrondissement de Paris I, place d'Italie, 75013 PARIS

- du lundi au vendredi inclus de 9 heures à 18 heures.

La MAIRIE du 13º arrondissement de Paris sera exceptionnellement ouverte jusqu'à 19 heures les jours de permanence du commissaire-enquêteur.

Les observations seront consignées ou annexées aux registres d'enquête ouverts à cet effet. Elles pourront également être adressées pendant la durée de l'enquête, par écrit, à M. Daniel DELEVALLE, commissaire-enquêteur désigné, à la PRÉFECTURE DE PARIS (Direction de l'Urbanisme et des Actions de l'État -Sous-direction de l'Urbanlsme, du Logement et des Équipements - Bureau de l'Urbanisme - Section des Affaires foncières et de la Gestion du Domaine de l'État - Bureau 314), 75915 PARIS CEDEX 04.

Aux jours ci-après indiqués :

- le mercredi 29 mai 1991 de 16 heures à 19 heures; - le mercredi 5 juin 1991 de 16 heures à 19 heures ; - le mercredi 12 juin 1991 de 16 heures à 19 heures ; le mercredi 26 juin 1991 de 16 heures à 19 heures,

le commissaire-enquêteur se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations à la MAIRIE du 13<sup>a</sup> arrondissement de Paris.

Le commissaire-enquêteur devra donner son avis dans un délai d'un mois après clôture de l'enquête.

Le rapport et les conclusions motivées du commissaire-enquêteur seront déposés à la PRÉFECTURE DE PARIS (Direction de l'Urbanisme et des Actions de l'État · Sous-direction de l'Urbanisme, du Logement et des Équipements · Bureau de l'Urbanisme - Section des Affaires foncières et de la Gestion du Domaine de l'État - Bureau 314), 50, avenue Daumesnil, 75012 PARIS, pour y être tenus à la disposition du public pendant un an. Toute personne pourra en obtenir communication en s'adressant par écrit à la PRÉFECTURE DE PARIS à l'adresse précitée.

### Le Monde

### ABONNEMENTS VACANCES

Vous n'êtes pas abonné : Renvoyez-nous le bulletin ci-dessous, accompa-gné de votre règlement par chèque ou par Carte bleus. Vous êtes déja abonné : Vous n'avez aucun supplément à payer pour que le Monde vous suive en vacences, partout en France métropolitaire. Ren-voyaz-nous simplement le bulletin ci-deasous sans oublier d'indiquer votre ruméro d'abonné.

ETRANGER DURÉE Nore de ne (voie normale 165 F 13 1a

ARIF PAR AVION, NOUS CONTACTER AU . 111 48-60-32-90 « LE MONOE » ABONNEMENTS 1 place, Hubert-Beuve-Méry 94852 lvry-sur-Seine

|                              | CANCES: DURÉE               |
|------------------------------|-----------------------------|
| VOTRE ADRESSE DE VACA NOM    | NCES:                       |
|                              |                             |
|                              | VILE                        |
| VOTRE RÈGLEMENT :      N- CB | CHÈOUE JOINT 12 CARTE BLEUE |
| Expire à fin                 | Signature obbigatoire       |
| . VOTRE NUMERO D'ASONN       |                             |
|                              | LLL LI 111 MON DA           |

Sur minitel 3615 LEMONDE code ABO



# télévision

A PRIN

MY WEEK

# MÉTÉOROLOGIE

Prévisions pour le vendredi 3 mai 1991 Pluvieux sur le Sud-Est du pays. Temps fraîs, mais éclaircies sur le quart nord-ouest



#### SITUATION LE 2 MAI 1991 A 0 HEURE TU



PRÉVISIONS POUR LE 4 MAI 1991 A 12 HEURES TU

Semedi 4 mai : nouvelles pluies sur 🕝 le Nord. - Le ciel sera encore très nuegeux eu petit matin en Aquitaine et sur Midi-Pyrénées, maie les éclaircies reviendront au coucs de la matinée. En Provence et Languedoc-Roussillon, la mistral et la tramontane (50 km/h)

Sur les régions da l'extrême ast (da l'Alsace aux Alpes) le ciel restera très nuegeux evec des pluies éperses. En Corse et sur le Côte d'Azur la ciel sera

vrira. Il plauvra en fin de matinde en Bre-tagna, Normandia, Picardie et sur la Nord-Pas-de-Calais. Les pluies gagne-ront les Pays-de-Loire, le Centre, l'Ilede-France et Champegne-Ardennes au cours de l'après-midi et les régions un peu plus au sud eu cours de la muit.

comprises entre 6 degrés et 9 degrés du Nord au Sud. Les maximales attaindront 12 degrés à 14 degrés dans le Nord, 15 degrés à 18 degrés dans le Sud.



| TEMPÉBATURES<br>Valeurs extrêr<br>le 1-05-1991 à 18 houres Ti   | nes relevões<br>J et le 2-04 | entre<br>1991 à 6 he    | peres TU     | la                        | 2-04-9   | 1     |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|---------------------------|----------|-------|
| FRANCE                                                          | TOULOU                       | SE 16                   | 7 P          | LUXEMBO                   | URG_ 9   |       |
| AJACCIO 16 11 D                                                 | TOURS                        | 78                      | 6 D          | MADRID.                   | 16       | 5 C   |
| RIARRITZ 13 8 C                                                 |                              | FIRE . 31               | 30 D         | MARRAE                    | 32 32    | 12 D  |
| BORDEAUX 14 8 C                                                 | 1 4                          |                         |              | MEXICO<br>MILAN<br>MONTRÉ |          |       |
| BOURGES 10 5 C                                                  |                              | RANGE                   | n            | MILAN                     | 18       | 10 P  |
| DDDS9 9 7 D                                                     | ALGER.                       | 27                      | 14 C         | MONTRE                    | <u> </u> | 1 1   |
| CAEN 9 6 C                                                      | AMSTER                       | DAM 3                   | 7 C          | MOSCOU_                   | 17       | 3 P   |
| CHERBOURG 10 5 N                                                |                              | 3 25                    | 11 D         | KAIROBI.                  | 23       | 17 P  |
| CLERMONT-PER 15 5 C                                             | BANGKO                       | K 37                    | 27 N         |                           | H (1     | 31 D  |
| DLJON 10 5 D                                                    | BARCEL                       | ONB 16                  | 9 N          | AMMIL AV                  | K        |       |
| GRENOBLE 19 9 C                                                 | BELGRA                       | DE 22                   | 10 N         |                           | 13       |       |
| LILLE 10 6 C                                                    | BERLEN.                      | ES. 11                  | 7 C          |                           | WJ 22    |       |
| GRENOBLE 19 9 C<br>LHLE 10 6 C<br>LIMOGES 10 5 P<br>LYON 17 7 C |                              | 11                      |              | LEBRIT                    | 18       |       |
| LYON 17 7 C                                                     | CUPENIL                      | AGUE7                   | . 5 C        |                           | TORO -   |       |
| MARSEULE 19 9 H                                                 | DAKAR.                       | 23<br>25<br>14<br>NG 23 | 28 N         | 1 50/20                   | 18       | 13 C  |
| NANCY 9 3 N                                                     | DIEKRY                       | 23                      | 8 C          | 1 SEMESTIVE               | DB 33    | 25 0  |
| NAMTES 11 7 D                                                   | GEATAR                       | NC 29                   | 20 C         | STOCKEO                   | 4        | 3 P   |
| NICE 17 11 C                                                    | BUNGAU                       | 15                      | 13 D         |                           |          | = -   |
| PARIS-MONTS 12 7 C                                              | ISTANS                       | EM 15                   | 6 W          | TUKYU                     | 21       |       |
| PAU 13 6 P                                                      | LE CAIR                      | 25                      | 16 D         | TUNES                     | 25       | 12 D  |
| PERPIGNAN 17 9 C                                                | TO CUTE                      | E 18                    | 9 D          | TUNES                     | E 17     | 6 D   |
|                                                                 | LANDONE                      | 5 11                    | 2 D          | VENESE                    | 15       | 12 P  |
| ST-ETIENNE 15 5 C<br>STRASBOURG 13 3 C                          | LOS AND                      | S 11                    |              | VIENNE_                   | 20       | 12 C  |
|                                                                 |                              | N                       | 0            | P                         | T        | *     |
| ABC                                                             | D                            |                         |              |                           | tempēte  | noise |
| merse bruste cief                                               | degage                       | nuageux                 | <b>ocaše</b> | pluic                     | (cmper   | UCISE |

RADIO-TÉLÉVISION

**IMAGES** 

PIERRE GEORGES

### Le châtiment du carrefour

unissez-vous! I faut en finir avec ce carrefour qui tue, cette zone périlleuse d'entre-journal at programmas du soir. ces minutes voiées à la patience, au sommeil, à le simple politesse. Les figures imposées aux téléspecta-teurs, entre 20 h 30 at 20 h 50, voire 21 heuras les soirs de gala, deviennent proprement insupporta-

Le châtiment débute impérativement à 20 h 30, sauf guerra du Golfe. Sur TF1, ce soir de 1" mai, d'où l'humeur revendicatrice et l'envie de fracasser le poste, l'image du jour, un Krasucki de manif, à peine estompéa, ce fut feu à volonté. Une met, l'Himalaye de la connerie, on bicycle, Michel Cardoze n'hésita pas de soirée à 20 h 50.

et le vague souvenir d'une eau pétillante qui « fait son travail même le 1" mais.

I y a pub et pub. A 20 h 32, TF 1 autocélèbre son a Juste prix », les montagnes de prix à gagner, puis le jingle, autrement dit en bon français la scie, echoisissez bien, choisissez... J. Guy Lux, au triple galop, à moins qu'au grand trop, surgit, à 20 h 33, un journal à la main. Un slogan intalligent et fin, ele tiercé, c'ast mon dade », at les résultats tombent comma avelancha, tiercé. quarté, quinté ou quané + ou quinté on ne sait trop.

Immédiatement derrière, le som-

tapiverphiles bonsoir». Il fut un dité éternelle de la planète » evant temps où ce jeu d'une extrême sub- de promettre, avec une gaieté sustilité était présenté par des jeunes pecte, diverese calamitée pluie, gens da l'écola de coiffure de la télévision et accompagné d'un Pétré, hilare pour annoncer les bêlement du meilleur tonneau. Les protestationa, exaspérations, suicides peut-être furent si nombreux que dapuis, les responsables de France-Loto, société à appétits illimités, ont innové. Le tirage est désormais l'occasion de muhiples et désopilants patits skatches,

A 20 h 35, muguet an bandoulière et moustaches en guidon de

comédiens bien méritants.

joués à compte d'auteur par des

éléspectateurs de tout le pays, petite tranche de pub, quatre spots veut dire «tapis vecesececent, amis à célébrer solennellement «la rotonneiga, vent. Puis vint Alein Gillotembouteillages-catastrophee des lendemains de fêtes.

Ne manquait plus que le Loto, 1ª mai ou pae. Un rescapé de l'école de coiffura, la têta anvironnée de bulles de Loto flottant dans le zéphir azuréen, s'en vint procéder au deuxièma office de la soirée. Et promettre una «super-super-cagnotte » pour samedi. Avec la peine incompressible, une demière rafale de spots, cela noue mettait le début

Les programmes complets de radio et de télévision sont publiés chaque semaine dans notre supplément daté dimanche-lundi. Signification des symboles : > signalé dans « le Monde radio-télévision » ; o Film e éviter ; m On peut voir ; ma Ne pas manquer ; mm Chef-d'œuvre ou classique

### Jeudi 2 mai

| W. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | TF 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    | 20.45 Série : Navarro.  22.25 Magazine : Ex Libris.  Prague, un printemps de velours? Avec Vaciav Havel, président de la République tchécoslovaque, écrivein, dramaturge, philosophe; l'écrivain péruvien Mario Vargas Liosa; Shirley Tample, ambassadrice des Etats-Unis à Prague (Enfant Star); Michael Kocab, député de Bohème, conseiller de Havel; Vaclay Jamek, romancier tchèque; l'éditeur de Millan Kundera; Edmonde Charles-Roux; Bernard-Henri Lévy. |
| 夏夏 | 23.25 Spécial football.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|    | 23.40 Journal, Météo<br>et Bourse,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    | A 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|    | 20.45 Magazine :<br>Emmyé spécial.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

Magazine:
Envoyé spécial.
Les gueules noires minent le Kremfin (la grève des mineurs du Kouzbess). Dix ens après, de Georges Waiter (Bouc, une commune de la Drôme repeuplée, pour moité, par des migrants venus d'autres régions); La Koweit brûle (la vie des populations dans la ville d'Ahmadi, située près d'un champ pétrolier en fammes).
Cinéma : Les Autremuses de Lack Ruis. 22.00 Cinéma : Les Aventures de Jack Bur-

ton dens les griffes du mandarin. = Film américain de John Carpenter (1986). 23.45 Journal et Météo.

FR 3

20.55 ► 1" film : Ouatre étranges cavaliers, m Film américain d'Alien Dwan (1954). 22.10 Dessins enimés.

14.30 Feuilleton : Côte Ouest.

17.45 Série : Chips. 18.35 Jeu : Une famille en or. 18.55 Feuilleton : Santa Barbara. 19.20 Jeu : La Roue de la fortune.

et Tapis vert. 20.50 Veriétés : Tous à la Una.

0.50 Journal, Météo et Bourse.

14.30 Série : Madama le juga.

16.55 Magazine : Giga. 18.10 Jeu : Des chiffres et des lettres.

20.00 Journal et Meteo.
20.45 Veriétés: Dalida mon emour.
22.15 Magazine: Caractères.
A l'aventure. Invitée: Christine Spengier (Une ferrume dans la guerre); Paulice Franceschi (Au Congo jusqu'au cou); Ela Maillert (la Vagebonde des mars); Marc de Gouvenain (Un printemps en Sibérie).

23.40 Cinéma : Embrassa-moi, Idiot. = Film américain da Bitly Wilder (1964).

13.00 Magazine : Sport 3 Images.

Tennis : Coupe Davis, querts de finale du groupe mondial (France-Australie), en direct de Nimes : Golf : Open de Cerunes-Mougins.

18.30 Jeu : Questions pour un champion.
19.00 Le 19-20 de l'information.
De 19.12 à 19.30, le journal de la région.
20.05 Divertissement : La Classe.

20.35 Magazine : Thalassa. Génération boréale. Reportage d'Antoine Mora et Patrick Bolleau.

Oa Haroun Tazieff, Ema 1989.

21.35 Teléfilm : Bing (1- pertie). 22.30 Journal et Météo.

22.50 Documentaire : Traverses.

16.05 Série : Arsène Lupin.

19.05 Série : Mac Gyver. 20.00 Journal et Météo.

23.25 Journal et Météo.

FR 3

16.10 Club Dorothée.

0.45 Au trot.

A 2

18.35 Série : Alf.

15.20 Feuilleton : Orages d'été.

19.55 Divertissement : Pas folles les bêtes l 20.00 Journal, Météo, Trafic infos

22.45 Megazine: 52' sur la Une.
Enquête sur une disperition, de Thierry
Fournet et Patrick Schmitt.

23.45 Sport: Boxte. Championnat d'Europe des super-waters: Seld-Freddy Skouma (France) – Mourad Louati (Pays-Bes).

22.40 Journal et Météo. 23.00 ▶ 2• film : Carnet de notes. Haydn.

**CANAL PLUS** 20.30 Cinéma : Dédé.

Film français de Jean-Louis Benoit (1989), 21.45 Flash d'informations. 21.50 Cînéma : Les Accusés, Film américain de Jonethan Kaplan (1988),

23.40 Téléfilm : Des vacances en enfer. 1.15 Cinéma : Cornédia d'été. m Film frençais de Daniel Vigne (1989).

20.50 Feuilleton: Les oiseaux se cachent

pour mourir. 22.30 Megazina:

23.30 Magazine: A la cantonada. 23.50 La Journal de le nuit.

M 6

20.35 Téléfilm : La Deuxiame Vie du colonel von Streider. 0.00 Six minutes d'informations. 0.05 Magazine : Dazibao. 0.10 Sexy clip.

LA SEPT

21.00 Magazine: Avis de tempête. Chronique:

Le Dessous des cartas. 23.00 Una laçon particulière de musique avec Rané Jacobs.

FRANCE-CULTURE

20.30 Dramatique. Joyeux anniversaire, de Vassilis Alexakis (rediff.).

21.30 Profils perdus. Le Club Jean-Moulin (1958-1961). Les nuits megnétiques, Les métiers du politique. 3. Rituel et communication, la politique eujourd'hui.

0.05 Du jour au lendamain. 0.50 Musique : Coda.

#### FRANCE-MUSIQUE

20.30 Concert (donné le 25 juillet lors du Festival de Pollenca) : Ouaruor à cordes m 15 en ré mineur K 421, de Mozart; Cuaruor à cordes m 1 en la mineur op. 41, de Schumann; Cuaruor à cordes m 9 en mi bémol 117, de Chostakoviich, par l Quetuor Emerson (Eugène Drucker, Philip Setzer, vicions, Lawrence W. Dunon, aho, David Finckel, violoncelle).

23.07 Poussières d'étoiles.

### Vendredi 3 mai

23.45 Magazine: Musicales. Cycle Brahms. **CANAL PLUS** 

15.35 Jeu: V.O. 18.00 Cinéma : Ça piana les filles. ■ Film américain d'Adrian Lyne (1979). 18.05 Canaille peluche. - En clair jusqu'à 20.30

18.30 Ca cartoon. 18.50 Top elbums. 18.20 Magazine : Nulle part ailleurs. 20.05 Sport: Football.
Championnat de France: Cannes-Nancy, an direct du stade de La Bocca.

22.40 Flash d'informations.

22.45 Exploits 2. 23.00 Cinéma : Kickboxer. a Film américain de David Worth (1889).

0.35 Cinéme: Le Blob. 
Film eméricain de Chuck Russel (1988).

LA 5

14.25 Série : L'Inspecteur Derrick. 15.30 Série : Soko, brigada des stups. 16.25 Youpi l'école est finie.

17.45 Série : Star Trek. 18.40 Série : Alió Nelly Bobo. 19.00 Jeu : La Ligne de chance. 19.40 Série : Les Aventures de Léon Duras, chroniquaur mondain.
20.00 Journal et Météo.

20.40 Journal des courses. 20.50 Téléfilm : L'Homme au complet marron. 22.25 Série :

Les Mystères è Twin Peaks (3 épisode, rediff.). 0.00 Le Journal de la nuit.

M 6 14.45 Musiqua : Boulevard des clips (et à 0.40). 15.40 Variétés : Bleu, blanc, clip.

18.40 Séria : Drôles de dames. 17.30 Jeu: Hit hit hit hourra! 17.35 Jeu : Zygomusic. 18.05 Série : L'Homme invisible. 19.00 Séria : La Petite Maison dana la prairie.

19.54 Six minutes d'informations. 20.00 Série : Cosby Show. 20.30 Météo 6. 20.35 Téléfilm: Coup de main aux Philippines. 22.10 Série : La Malédiction du loup-garou. 22.40 Megazine : Vénus.



23.10 Megazine : La 6. Dimansion. 23.40 Capital. 23.50 Six minutes d'informations. 23.55 Concert : Live, Kashtin.

LA SEPT

16.00 Documentaire : Pierre Guyotat, 52 minutes dans la langue.

17.00 Documentaire : . Cabra Marcado pera morrer.

18.00 Dépêches jei è 21.00, 0.33). 19.00 Documentaire : Marcal Landowski, un musicien dans la cité. 20.00 Documentaire :

Vivre avec des troupeaux. 21.00 Téléfilm : Jeanne d'Arc. 22.25 Chroniqua : Le Dessous des cartes.
22.30 Téléfikm : Lieutenamt Lorena.
23.40 Court métrage : Il aet interdit de jouer dane la cour.

23.50 Documentaire : L'apocalypse joyeuse.

#### FRANCE-CULTURE

20.30 Radio-archives, Roger Karl alias Michel Balfort. Musique : Black end blue. 21.40 Musique: Back en blos.
Chroniques italiennee. 2. Aujourd'hui.
22.40 Les nuits magnétiques.
Les petitas ondes.
0.05 Du jour eu lendemain.

0.50 Musique : Coda. Travelling.

### FRANCE-MUSIQUE

20.30 Concert (émis de la radio de Saxe) : Car-neval romain, ouverture op. 9, de Berlioz ; Concerto pour cor at orchestre nº 1 en mi bémol majeur op. 11, de R. Strauss; Sym-phonie nº 6 en si mineur op. 74, de Tchar-kovski, par l'Orcheetre eymphonique de Is radio de Leipzig, dr., Yekov Kreizberg. 23,07 Poussières d'étoiles.

### Forte radioactivité dans un lac artificiel de l'Oural

Un nouveau scandale nucléaire en Union soviétique? Tout porte à le eroire si l'on en juge par les déclarations faites la semaine dernière par des membres de la commission écologique du soviet du district de Perm (Oural). Scion l'un de ses représentants, le député indépendont Evguéni l'astérov, l'explosion en 1976, noo loin de la ville de Krasoovichersk, de trois charges nucléaires de faible puis-sance (15 kilotonnes au total) destioée eu creusement de caoaux eurait donné lieu à la formation d'un lac « sans vie » de 600 m de long sur 400 m de large doot le taux de radioactivité en surface serait de 1,5 rem per heure et 5 rems par heure par douze mètres

D'eprès les écologistes, aucuno information officielle n'a transpiré sur cette affaire avaot 1988, époque à laquelle une mission d'étude aurait été en voyée sur place. L'explosion, affirment les écologistes soviétiques, anrait été à l'origioe d'un important paneche radioactif qui, poussé par les vents en direction du nord-est, aureit nécessité,

L'ESSENTIEL

#### SECTION A

Après guarra : « Une victoira Indéfendabla, per Jérôma Lin don ; « Les limites du nouvaeu jeu iranian », par Oliviar Roy .... 2

La détente au Liban Les milices ont remis une partia de leurs armas é l'armée....... 5

La visite de M. Dumas en Chine

La ministra des affaires étrennères a demandé l'amnistia nous les victimes de la répression de

Les travaux du Parlement La réforma da l'olda (uridiqua la droita et du PC. Débat aur l'avortement au Sénat.

La visite da M. Chapuis à Ouvéa

Un ministra dans l'île maudita.. 9 Euthanasie

Une proposition au Parlement auropéen ..... 10

« la Fausse Suivante » à la Comédie-Française Jacques Lassalla met en scène Marivaux : jeux de masques at

#### SECTION B

LIVRES • IDEES

 Ronald Firbank, l'homma qui aurait voulu êtra Oscor Wilda

Lea débuta écletents d'une grende romancièra, Dominique Rolin eLa feuilleton de Michel Braudeau : Bouddha en Amérique Histoires littéraires, par Fran-çois Bott
 D'autres mondes, par Nicole Zand
 15 à 22

SECTION C

La concurrence

des automobiles japonaises Tokvo rejette le compromis éla boré per le Commission de

Le 1" mai à Fourmies La célébration du centenaire de la répression anti-ouvrièra ...... 24

#### AFFAIRES

 Microsoft-IBM : le fin de l'union sacrée • Barcy se dote d'une arme juridique • Le nou-veau cep des Chantiers de l'Atlantque • L'ère des « méga-agences » de pub............. 25-26 Inauguration de la chaîne tranco-allemande .......... 32

#### Services

Abonnaments..... Annonces classées .... 28-29 Carnet ..... Marchés financiers .... 30-31 Météorologie ...... 33 Mots croisés Radio-Télévision .... 13-14

La télématique du Monde : 3615 LEMONDE

Le numéro da « Monde » daté 2 mai 1991 a été tiré à 493 843 exemplaires.

premier éditeur belvétique, ce prix d'un montant de 10 000 francs suisses est décerné par nn jury de rédacteurs en chef et de directeurs de 3615 LM journaux suisses et français à un journaliste francophone auteur de la meilleure enquête consacrée é la Suisse et

en raisoo du danger, l'évacuation de plusieurs villages. Quant au lac artificiellement formé, la couleur de ses caux « d'un bleu l'impide » serait d'autant plus suspecte que celle des lacs naturels de le région

tireraient plutôt sur le marron. Aujourd'hui, cette région serait toujours l'objet d'uoe surveillance inteosive de la part du mioistère de l'énergie qui se montrerait, selon les écologistes, singulière-ment discret. Si le taux de pollu-tion radioactive de cette région est une révélation, on ne peut pas en dire outant des tirs nucléaires effectués dans cette région par les autorités soviétiques pour ces opérations de terrassement.

#### Les Américains aussi

C'est en effet dans les années 70 que les Soviétiques ont envisagé de détourner vers la Volga les fleuves du bassin de la Dvina. Il s'agissait alors de relier par un canel artificiel les eaux de la Kolva à celles de la Petchora (le Monde du 18 octobre 1972). Des engins nucléaires ont donc été utilisés é cette fin. mais il semblerait, selon les membres de la commission que le projet ait fini par être abandonne sans qu'une quelconque explication soit

Il n'en reste pas moins vrai que les Soviétiques ont procédé aux tirs de 120 engins nucléaires de ce type

mort mardi 30 avril à l'hôpital

Laennec à Paris, où il avait été

transporté, il y a trois mois, à la

suite d'une fracture du col du

fémur. L'auteur des Etonnements

de Guillaume Francœur allait avoi

quatre-vingt-quatre ans le 31 mai.

André Fraigneau aurait aimé être un écrivain oublié. Ce dilettante, désinvolte, détaché, considérait la lit-

quotidien, pas comme une vocatioo

et encore moins comme une car-

rière. C'est par admiration pour Bar-

rès qu'é vingt ans, le jeuce Nîmois, après de brèves études à Montpellier «monte» é Paris pour y rencootrer

le maître à penser de la jeunesse des années 20. Barrès le reçoit et lui conseille un voyage sur les bords du

Rhin. Fraigneau y rencontrera l'image de Louis II de Bavière, qui ne cessera de hanter sa vie.

Val-de-Grace pour y être réformé, et y trouve la matière de son premier

texte, Val de Grâce, qui paraît en 1930. Ce petit livre lui vaut immé-diatement la reconnaissaoce du

milieu littémire parisien. Malraux

l'invite à rejoindre la maison Galli-mard; Blanchot, Brasillach, Fernan-

dez, Jaioux le louent; Bernard Gras-

set l'embauche comme lecteur. Surtout, Fraigneau rencontre deux

écrivains qui vont foriement mar-quer sa vie, Jean Cocteau, « cet autre

moi-même», dira-t-il, et Drien le Rochelle.

Fraigneau public aussi une œuvre é la forme dense, au style sec, féroce, formellement parfaite, dans le plus

pure tradition de la prose française classique: les Voyageurs transfigurés (Gallimard, 1933), l'Irrésistible (Gallimard, 1942), romans qui mettent en scène son double, Guillaumc Francœur, un jeune homme désin-

ti Le prix Jean-Jacques Rousseau à Tzvetan Todorov. – Le prix Jean-Jac-

ques Rousseau 1991 e été attribué,

mercredi le mai, à Genève, à Tzve-tan Todorov pour son livre les

Morales de l'Histoire (Le Seuil), à l'oc-

casion du Salon international du livre et de la presse. Cette distinction, d'un montant de 50 000 franes suisses,

récompense des auteurs portant « un

regard original sur l'état du monde et

|« Le Monde des livres », qui a rendu compte, le 15 mars dernier, des Morales de l'Histoire, publie aujourd'hui (lire page 18) un article de Tzvetan Todorov sur Fourvage de touri l'ynianov Formalisme et Histoire tittéraire.)

a Le prix Ringier à James Sarrazia.

James Sarrazin, grand reporter au service «enquêtes» de l'Express, vient de recevoir le prix Ringier 1991. Créé il y a trois ans par le groupe Ringier.

parue dans uo média français.

le devenir de l'homme ».

Il accomplit ensuite un séjour au

Mort de l'écrivain André Fraigneau

Le romancier du bonheur

L'écrivain André Fraigneau est volte, pur, exigeant, tout à la fois port mardi 30 avril à l'hôpital brûlant des désirs et des refus de

désinvolte, détaché, considérait la lit-térature comme un ornement de la diment les femmes, mais elles vie, une manière de magnifier le devalent bien être les seules à lui trou-

entre 1965 et 1987. Selon Vladimir Goubarev, rédecteur en chef de la Pravda et personnage influent du regime, ce programme d'utilisation des armes nucléoires à des fins civiles aurait été arrêté voile trois ans. Mais ces explosifs particuliers ont été utilisés à de nombreuses reprises pour éteindre un puits de pétrole en feu dans la région de Boukhara, colmater la fuite d'un autre et creuser des réservoirs de gaz naturel dans l'Oural. Derniers travaux en date : l'explosion de deux engins dans la région de Perm Ile Monde du 23 avril 1987) pour stimuler des gisements d'hy-

Ces méthodes ne semblent pas avoir donné les résultats espéres et la prise de conscience des effets à long terme des produits radioactifs laissés par l'explosion ont sans doute tempéré les plus enthousiastes. D'ailleurs, les Américains, qui s'étaient également lancés dans ce type d'expériences daos les années 60 et 70 - stimulation de gisements en 1967 (Gasbuggy), 1969 (Rulison) et 1973 (Rio Blanco) - abandonnéreot ce programme qui prévoyait la mise à feu de cinq charges souterraines de 100 kilotonnes chacune sur un site du Wyoming.

drocarbures.

[1] En France les limites d'exposition sont de 0,5 rem par an pour la population et de 5 rems par an pour les travailleurs du nucléaire.

l'adolescence et portant sur l'huma-

nité un regard sans illusions. Chez Grasset, Fraigneau découvre aussi de

nouveaux écrivains : Nizan, André

de Richaud et Marguerite Yource-

pour lui : « Elle révait d'être la

maîtresse d'hommes qui aiment les hommes, disait-il. Physiquement, je la trouvais plutôt laide. Je comprends

ver de la beauté... Moi, si j'avais dû avoit une histoire avec une femme, je n'aurais certainement pas choisi ce

prototype de femme qui aimait les femmes»: la tendresse n'était pas le

fait d'André Fraigneau. Il préférait

cultiver l'insolence, l'élégance aiguê, une manière d'estbétique du bon-

Ce sont ces qualités de désinvol-ture, d'aspiration à une légéreté ardente qui vont valoir é Fraigneau, à près de cinquaote ans, d'être découvert par le grand public après

l'avoir été par ses pairs. Au début des années 50, quatre représentants de la

jeune droite littéraire - Nimier,

Blondin, Déon et Laurent - décident de réagir contre la vogue de l'existen-

tialisme sartrico et de la littérature

engagée. Ces « hussards» cherchent des références, des cuites à rendre, des exemples é opposer aux figures dominantes de la littérature de l'après-guerre. Ils trouvent Fraigneau, le « romancier du bonheur ».

Chacun d'entre eux va donner, en 1956, une préface à l'Amour vaga-bond, que Fraigneau fait paraître chez Plon. Sans l'avoir voulu, l'au-teur du Livre de raison d'un roi fou (

Janin, 1947 puis Granit, 1968) et du Journal profane d'un solitaire (La

Table ronde, 1952) se retrouve ainsi

promu, scion son expression, «géné-ral de hussards», chef de file d'un

mouvement qu'il o'avait ni suscité ni vraiment encouragé : une manière,

pour lui, de s'amuser des tours que jouait la vic, une manière de pour-

Mais, comme si ce nouveau rôle

lui pesait au moins autant qu'il l'en-chantait, Fraigneau cesse alors pres-

que complètement d'écrire. Il publie

en 1957, au Seuil, un Cocteau par

lui-même, qui est un hommage à son vieil ami - Ce que le public te reproche, cultive-le : c'est toi ; il don-

nero eo 1988, aux éditions du

Rocher, qui ont entrepris une rédi-tion de ses œuvres, des Entretiens nvec Jean Cocteau et secordera à Bertrend Gallimard-Flavigny uoe

série d'interviews à paraître sous le utre André Fraigneau ou la liberté de l'esprit, mais l'activité littéraire l'inté-resse moins désormais que les

voyages, les rencontres, les évoca-tions de sa jeunesse.

Le grand âge s'accommode mai de l'écriture du bonbeur; et cela seui intéressait l'écrivain Fraigneau; « J'appartiens à une génération marquée par in « chasse au bonheur » stendhalienne. Chez mui, il s'agirait plusúi d'une chasse nux instants intenses mais fugicifs. » Fraigneau ejoutait aussi: « Je suis l'exemple vivant que la basille du sinentier con-

vivant que la bataille du singulier con-tre le phoiel n'a pas été gagnée par ce

suivre la fête evec panache.

#### Exhumée en Autriche

La dépouille mortelle du cardinal Mindszenty est transférée en Hongrie

L'exhumation de la dépouille du cardinal bongrois Jozef Miods-zenty, enterre à Mariazell en Autriche, a cu licu sans iocident dans la ouit du mardi 30 avril, rendant ainsi possible son transfert vendredi en Hoogrie. Auparavant, plusieurs edversaires du transfert avaicot été écartés par la geodarmerie autrichieone. Les protesta-taires estimaient que la dépouille du cardioal ne devait pas être transférée eo Hoogrie avaot le départ du dernier soldet soviétique du pays, c'est é dire le 29 juio, cooformement à un souhait qu'aurait exprimé l'aocien primat. Samedi, le cardinal sera définitivement eoterré é Esztergom, le siège des archevêques et primots de

¡Le cardinal Jozsef Mindszenty est resté pour ban nambre de Hongrois le symbole par excellence de l'opposition à tous les totalitarismes. Dès; Noël 1948, les autorités communistes l'arrêtent et, le 8 tévrier 1949, ls condamnent à la détention à vie. Le condamnent à la détention à rie. Le 30 octobre 1956, pendant la révolution anticommuniste, le prélat est libéré par des insurgés, mais à l'arrivée des chars soviétiques il doit se rélagler à l'ambassade des Etats-Unis pour y rester recles jusqu'en 1971, date à laquelle il quitte Budapest pour Vienne, à contrecesr, sous la pression du Voticna. A partir de cette date, Rome tente en valu de le faire démissionner de Sa charge d'archevêque; le prélat hongrois ne de le faire démissionner de sa charge d'archevêque; le prélat hongrois ne veut pas que soit installé dans son palais, à Esztergom, un bounne qui prêne le compromis avec les commu-oistes. Chasidéré de plus en plus comme un obstacle à l'Ostpolitik du Vatican, le cardinal est destitué de ses charges archiépiscopales eo février 1974.]

### La campagne du PS

#### pour le 10 mai «Dix ans qu'on sème »

Le Parti socialiste commanca, jaudi 2 mai, sa campagna da célébration du dixièma annivarsaire de l'arrivée da la gauche au pouvoir, la 10 mai 1981. Cinq affiches, autour du slogan « Dix ans qu'on same » Illustré par una main lançant das pétalas da roses, doivant êtra placardées, aalon la diraction du PS, par laa militanta du parti, cino cent cinquante milla axemplaires en ont été commandéa par las fédérationa. Ces affichea évoquant las masurea prises dapuis 1981, an mettent an axergue la retraite à soixante ana, l'égalité profaasionnalie daa femmes avec les hommes, la suppression da la peina da mort at la Féta de la musique.

L'afficha principale, qui porte seulement la slogan dominant, fara l'objat d'una campagna commarciale pendant quinze jours, à deter du 6 mai, sur huit mille pannaaux urbains |4 x 3 matree), à lequalla s'ajoutara un affichaga an zones rurales. Un tract doit être diffusé, en outre, à deux millions d'axemplairaa. Selon M. Bernard Roman, mambra du sacrétariat national, chargé de la communication, le coût total da la campagna est de 9,5 millions de francs, prélavés sur la ligna « communication » du budget du parti, qui est de 15 millions de francs dans le

budgat de 1991. Le PS a prévu, d'autre part, d'organisar dana nea locaux, rue de Solférino, le 21 mal, une fête é lequelle participera M. Frençoia Mitterrend, qui eura recu ses amis le 10 mai à l'Elysée. La 10 mel doit paraîtra, aussi, le numéro 100 de l'hebdomadaire Vendredi, qui comptara eoixente-douze pages at comporters une interview du président de la Répu-blique.

**PASSAGES PSYCHANALYSE** 

**A-T-ELLE RÉPONSE** À TOUT?

VENTE EN KIOSQUE.30 F

SUR LE VIF

des lectrices qui rouapètant : La contracaption libra et gratuite, terminé, on te signale. Les minipilulaa, las moins doséas, las plus récentes, les plus chouattes, calles que prascrivant la plupart des toubibs, ne sont plus ramboursées par le Sécu. Incrédulité de ma part. Si c'était vrai, ellas auraient été des tapées à m'écrire pour protester. Je claase, et j'oublia:

ja reçois deux, trois lettres,

Et puis avant-hier, l'entra dana une pharmacie et ça ma revient. Ja ma ranseigna. Exact, oui. D'aillaurs, Que choisir ? an parla ca mois-ci, Indignéa, ja dégringola ce matin é la rédac'chaf : Yous staa gonfiés, ditaa donc, lea mecs I Cette histoire de pilule, vous auriaz pu la signalar, c'est acandelaux quand même | Alors.

- Arrêta I Tu nous fatiguas, à jouar las suffragattes. T'as vreiment plus dens la coup, ma pauvre chérie. Elles a'en fichent, tes nenas. Tiena, regarda catta étuda du Credoc : elles sont près

de 40 % à vouloir renoncer à tra-

**CLAUDE SARRAUTE** 

Avalez la pilule

L y a une quinzaine de jours, | vailler pour pouponner. Métroboulot-marmot, ras-le-boil - A qui la fouta? Si on nous avaient écoutéas, nous les folles du MLF, aujourd'hui il y aurait des crèches, das garderiaa, at elles seraiem libres de concilier enfant st avancement. Saulement vollà, vous sariaz bisn embêtés de nous voir déboular st tambouriner é votre porte : Poussez-vous

> da là, qu'on s'y matta l - Non, mais tu plaisantes l C'ast pas nous qui vous ampêchons da faira chaf, c'es: vous. Ça vous interasse pas, c'ast tout. T'as pas vu l'anquête auprès de 10 000 étudiantes dans quarante-trois pays publiéa par The Independent? Ecouta ça | Quastion : Eat-ca qua vous sanez prêtas é faira n'importa quoi, dans le cadra da la loi, pasaar par-dessus la tête das collèguas, piétinar votra mailleurs amia, pour arrivar ou top?

Réponsa : Non. - Ah | Parce qua vous...?

- Ou'est-ce que tu crois? Si cn ast là at pas toi, c'ast qu'on s'ast promus. Et si on s'est promus, c'ast qu'on l'a bian voulu.

u AUTOMOBILISME : victoire de Carlos Sainz au Tour de Corse. -L'Espagnol Carlos Sainz (Toyota Celica) a remporté le Tour de Corse, mercredi la mai à Ajaccio. Il a devancé de | mioute 5 secondes le Français Didier Auriol (Laocia Delta). François Delecour (Ford Sierra Cosworth), qui avait occupé la

tête de la course, a dû abandonner.

D FOOTBALL: match and de Marseille à Brest. - Brest, sur son terrain. a été tenu en échec par Marseille (1-1), mercredi le mai, dans un match en retard du championnat de

Ce résultat permet aux Marseillais de compter trois poiots d'avance sur Monaco à quatre journées de la fin de



N° I DE LA PRESSE SCIENTIFIQUE

DEMAIN NOTRE SUPPLEMENT



PIERRE LEPAPE

1.0 mark 19th - i 🕽 : : مواد المارية ما

5-1

190<u>0</u> 2

Line of Acres

1 (48)

- 3.5. Brookly